







## L'ODÉON



# L'ODÉON

#### HISTOIRE

ADMINISTRATIVE, ANECDOTIQUE ET LITTÉRAIRE

DII

### SECOND THÉATRE FRANÇAIS

(1818-1853)

PAR

Paul POREL et Georges MONVAL



#### PARIS

ALPHONSE LEMERRE, ÉDITEUR 27-31, PASSAGE CHOISEUL, 27-31

1882

PN 2636 P4 047

### L'ODÉON

#### CHAPITRE PREMIER

1818-1819. L'Odéon à la salle Favart. — Débuts de Samson. — La Famille Glinet. — Restauration du théâtre incendié. — Ordonnance royale constitutive du second Théâtre-Français. — La nouvelle troupe de Picard, comédiens et tragédiens.

L'incendie du 20 mars 1818 fut loin d'être aussi grave que celui du 17 mars 1799 <sup>1</sup>, on put sauver la caisse <sup>2</sup>, la plupart des costumes, le grand foyer, plusieurs appartements dans les coins de l'édifice et les boutiques du péristyle. L'intérieur de la salle, la scène, l'appartement de Loraux <sup>3</sup>, secrétaire-conservateur du monument, furent seuls entièrement détruits.

Les vacances de la semaine sainte étaient cause de bien des négligences à l'Odéon, paraît-il, puisque ce fut encore pendant une de ces fermetures annuelles que le plus beau théâtre de Paris brûla une seconde fois. Ainsi qu'en 1799, on attribua ce sinistre à la malveillance, on

- 1. Voir Tome Ier, pages 289 à 291.
- 2. Moins 5,469 fr. 30 centimes.
- 3. Il recut 20,000 francs d'indemnité. Loraux mourut en janvier 4850, après avoir été longtemps secrétaire du comité au Théâtre-Français.

arrêta le chef machiniste et le concierge, on fit une enquête sévère, mais sans résultat, comme presque toutes les enquêtes de ce genre.

Le feu fut signalé vers 3 heures. Perroud, qui entra des premiers dans la salle, affirma devant les magistrats chargés de rechercher les causes du désastre, avoir vu les flammes sortir des combles dès le début; on remarqua, du reste, que cette partie de l'édifice s'écroula tout d'abord; le bon Picard avait donné des chambres dans les combles à des gagistes, on crut que le mal vint de la négligence de ces pauvres diables.

La sympathie fut générale pour les malheureux sociétaires de l'Odéon 1, presque tous les grands théâtres organisèrent des représentations à leur bénéfice. L'Opéra en donna deux, dont une superbe, le 31 mars, avec Potier dans Les petites Danaïdes, et les bénéficiaires dans Les deux Philibert. Les jardins publics, alors très à la mode, surtout celui des Montagnes russes, se signalèrent aussi par leur empressement à venir en aide aux comédiens et employés du théâtre incendié.

4. Les artistes de la société fondée par Picard en 4845, et à qui ce désastre allait porter un préjudice irréparable, formaient une sorte de famille. Pélissier, qui venait de donner sa démission en 4848, accourut des premiers à la nouvelle de l'incendie, et dit à Picard consterné : « Vous êtes malheureux, je reste avec vous et n'ai plus le droit de vous abandonner. »

Les pertes causées par l'incendie furent évaluées, pour l'administration à 53,000 fr.; pour les acteurs, à 52,000 fr.; total 405,000 fr., sur lequel en deux mois on reçut, par souscriptions ou dons volontaires, la somme de 22,000 fr.

En attendant ce que le roi déciderait sur l'avenir du théâtre de l'Odéon, comme il fallait vivre et tenir ses engagements, Picard et ses associés louèrent pour un an (30,000 fr.) la salle du théâtre Favart et s'y installèrent de compte à demi avec les chanteurs italiens: un jour était consacré à la comédie, le lendemain à l'opéra. Cette combinaison ne promettait guère que des inconvénients: deux genres si différents ne peuvent prospérer dans la même maison, l'un dévore presque toujours l'autre; heureusement la belle salle de la rive gauche allait renaître pour ainsi dire de ses cendres, et un succès de vogue allait permettre à Picard et à sa troupe de traverser victorieusement ce temps d'épreuves.

L'ouverture des spectacles de l'Odéon à Favart eut lieu le 2 avril 1818 avec le Jaloux malgré lui, le Bal à la mode et la Journée à Versailles 1. (2,656 fr. 60 de recette).

1. Voici quelle était la troupe à cette époque :

Administration. — Picard, de l'Académie, chevalier de la Légion d'honneur; Loraux, administrateur-comptable et secrétaire général; Bisse, caissier; Valville, régisseur; Lavoncourt, secrétaire.

Comité. — Clozel, président; Chazel, Armand, Picard, Loraux, Valville, Thénard.

Acteurs sociétaires. — Clozel, Bouchez, Pélissier, Thénard, Chazel, Perroud, Armand.

Pensionnaires. — Arnaud, Leborne, Duparai, Édouard, Ménétrier, Ozanne, Adolphe, Desroches, Azema.

Actrices sociétaires. — Delia, Adeline, Fleury, Perroud, Delisle, Guilbert, Millen, Adèle.

Pensionnaire. - Regnault-Fleury.

MM. Saint-Hilaire, bibliothécaire-souffleur; Crémont, chef d'orchestre; Guillot, inspecteur général; Hery, machiniste en chef.

Le 8 avril, la première nouveauté représentée et sifflée fut : les Projets d'économie, comédie en un acte, en prose, de Daubigny, bluette bâtie sur deux vers de Voltaire :

Le matin je fais des projets Et, le long du jour, des sottises!

Pendant près d'un mois on vécut de vieilleries, pour avoir le temps de monter une pièce importante.

Le 11 mai, on donna Fiesque et Doria, comédie historique en trois actes, en prose, ouvrage assez spirituel, qui fut accueilli plus que froidement (attribué à M. Saint-Marcelin). 6 représentations (Clozel).

Le 14 mai. — Rentrée de Bouchez, dans les rôles de Dorsan de la Femme jalouse, et de Dorante des Jeux de l'amour et du hasard.

Le 21 mai. — Succès anodin de la Jeune veuve, petit marivaudage en un acte, en vers, d'André Delrieu. 20 représentations.

Le 3 juin. — Selmours de Florian, comédie en trois actes, en vers, de M. Bernard (c'est-à-dire de M. Latouche et Em. Deschamps), tirée d'une nouvelle du fabuliste, n'obtint qu'un succès peu marqué; on dut l'appuyer, le 9, contre le grand Marronnier, comédie-vaudeville en un acte, d'Eugène Planard. Rien de plus faible que cette petite pièce, qui eut cependant 16 représentations.

Le 20 juin. — Les petits Orphelins, comédie-drame en un acte, en vers, faillirent être abandonnés du public et renoncés de leur père. Ce ne fut qu'avec beaucoup d'adresse qu'on put nommer l'auteur : M. Hennet-Duvigneux.

Le 27 juin. — Le Misanthrope en opéra-comique, comédie en un acte, en vers, par Ch. Maurice, eut un demi-succès, grâce aux vers de Molière, intercalés dans la pièce, et servant à faire le dénouement. — 13 représentations.

Le 6 juillet. — La Girouette de village, comédie en un acte, en prose, par M. Poujol père. Point d'action, point d'intérêt : le vent fut contraire et la « Girouette » tomba.

18 juillet. — Enfin, la foule abonde; la caisse se remplit avec la Famille Glinet, ou les Premiers temps de la Ligue, comédie en cinq actes, en vers, de Camus-Merville. Cette pièce politique, basée sur la nécessité de se défendre de toute espèce d'exagération à la suite des guerres civiles, était vraiment généreuse et de circonstance, après les catastrophes de l'Empire 1.

L'auteur sut faire un tableau gai et plein d'intérêt de l'esprit de parti, au lieu d'un drame effrayant; ce n'était pas chose facile! — Le succès fut très grand : Perroud amena Merville en scène, et l'embrassa aux applaudissements du parterre. L'auteur reçut une pension de

4. Tâchons enfin d'aimer la France un peu pour elle ; Et, si quelqu'un de nous se fourvoie en son zèle, Cet enfant égaré, ne l'oublions jamais, Pour être dans l'erreur, n'en est pas moins Français! (Famille Glinet.)

Voir, sur la Famille Glinet et la prétendue collaboration de Louis XVIII, Goizet, Histoire de la collaboration au théâtre, p. 444. 800 livres du roi, et vendit son manuscrit 1,800 francs, chose inusitée alors.

24 août. — La double Fête, bluette de circonstance, par MM. Vial et Belurgey. Quelques scènes épisodiques à la gloire de Henri IV...; le moyen de ne pas réussir à cette époque, et un jour de gratis, avec un sujet pareil?

2 septembre. — Les OISEAUX ET LES CHAPERONS, ou l'Enseignement mutuel, comédie en un acte, en prose. Petit succès. — L'auteur, modeste, s'est caché sous le nom de « M. Mathieu, maître de pension ».

16 septembre. — La Maison de Jeanne d'Arc, comédie anecdotique en un acte, en prose, de René Périn, égayée par des couplets à grand effet, fit plus d'honneur au patriotisme de l'auteur qu'à son talent dramatique.

12 octobre. — Le Mari en gage éprouve les mille tribulations qu'un pauvre homme de son espèce était en droit d'attendre. Cette comédie en trois actes, en prose, n'eut qu'une seule représentation.

2 novembre. — Réussite avec : A-t-il perdu? agréable comédie en un acte, de M. Ch. de Longchamps. — Un dialogue semé de traits spirituels plaça quelque temps cette petite pièce dans le répertoire courant.

12 novembre. — Début de Samson 1, élève de l'École royale de déclamation et comédien du théâtre de Rouen,

<sup>4.</sup> Né à Saint-Denis, le 2 juillet 4793, sociétaire de la Comédie-Française; mort à Paris le 29 mars 4874. Acteur d'un talent supérieur, professeur incomparable, auteur dramatique estimable, Isidore Samson fut certainement une des plus hautes personnalités théâtrales de notre temps, la plus haute peut-être!

par le rôle de Dubois des Fausses confidences. — Succès. — Engagé pour la réouverture du théâtre du faubourg Saint-Germain, il dut retourner achever son année à Rouen, où il fut acclamé à son retour et à son départ.

23 novembre. — Succès complet de : Un tour de faveur, comédie en un acte, en vers, par MM. Henry de Latouche et Émile Deschamps : vers bien tournés, dialogue spirituel. Casimir Delavigne s'inspira, dit-on, de cette pièce pour sa comédie satirique : les Comédiens.

12 décembre. — Dumersan voit siffler ses Querelles de village, un acte en vers; sujet de vaudeville, versification diffuse.

H. Dorvo, l'auteur limonadier, se fâche de l'abandon dans lequel on laisse sa Cousine Albert, ou la Maîtresse dans la maison. On monte par galanterie cette froide imitation du Vieux Célibataire, de Collin d'Harleville; le public la siffle par justice (19 décembre). Cette pièce eut cependant huit représentations.

En octobre, Picard ayant fait jouer 43 actes de son propre répertoire, et en novembre 45, la reprise des *Marionnettes* (26 décembre) fit crier contre l'auteur-directeur.

31 décembre.— Le Premier Janvier, ou l'Oncle supposé, comédie en un acte, en vers, n'eut que deux représentations.

#### 1819.

L'année commence par deux chutes : Monsieur Dai-Grieux, ou L'Envie, comédie en trois actes, en vers, d'Onésime Leroy (23 janvier), et Crispin Diogène, comédie en un acte, en vers, de Ch. Maurice, réduction de la comédie d'Hauteroche: Crispin médecin (8 février).

Le 25, M. Eugène Planard, avec sa Pacotille, ou L'Ambition subalterne, comédie-imbroglio en 3 actes, en prose, n'obtint qu'un demi-succès (8 représentations).

16 mars. — La Méprise en diligence, comédie en 3 actes, en prose, de Caigniez. — Tombée le premier soir, cette pièce se releva grâce à quelques coupures.

27 mars. — Au bénéfice des nièces de Molé<sup>1</sup>. — Représentation extraordinaire : le Collatéral; les Réveries renouvelées des Grecs, farce dans laquelle l'excellent Potier jouait Pylade, et un ballet exécuté par les premiers danseurs de l'Académie royale de musique.

Le 2 avril 1819. — Concert vocal et instrumental de MM. Bender frères, « premières clarinettes de S. M. l'empereur de Russie. »

L'année théâtrale finit le 3 avril 1819, avec la Jeune veuve, l'Homme gris et les Oiseaux et les chaperons.

21 avril. — Bénéfice de M<sup>11</sup> Regnault-Fleury.

On voulut donner des représentations les dimanches, mais, devant le faible produit, on y renonça<sup>2</sup>.

| 4. Mort le 44 décembre 4802. |            |           |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2. 4848.                     | RECETTES   | DÉPENSES  |  |  |  |  |  |
| Avril                        | 29.648 09  | 49.400 64 |  |  |  |  |  |
| Mai                          | 19.825 04  | 46.321 88 |  |  |  |  |  |
| Juin                         | 18.721 09  | 46.667 48 |  |  |  |  |  |
| Juillet                      | 20.374 93  | 15.841 50 |  |  |  |  |  |
| Août                         | 47.724 62  | 24.278 04 |  |  |  |  |  |
| A reporter                   | 136.287 74 | 92.509 54 |  |  |  |  |  |

On joua une dernière fois, le 27 août, pour la fête du roi : le Collatéral et l'Auberge de Calais, devant deux cents personnes au plus! Pas de spectateurs un jour de gratis! Après cela il n'y avait plus qu'à plier bagage et à fermer boutique; c'est ce qu'on fit.

Pendant que Picard et ses comédiens faisaient à la salle Favart la campagne que nous venons d'enregistrer, les travaux avaient marché sur la rive gauche. Non seulement l'Odéon sortait de ses décombres, mais encore, grâce à la protection royale, il échappait enfin aux

| CETTES   | DÉPENSES                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .287 74  | 92.509 54                                                                                                  |
| .796 97  | 20.865 69                                                                                                  |
| .857 72  | 20.484 60                                                                                                  |
| 3.347 81 | 19.458 64                                                                                                  |
| 7.210 44 | 17.343 70                                                                                                  |
|          |                                                                                                            |
| .154 74  | 16.912 40                                                                                                  |
| 3.939 09 | 16.268 24                                                                                                  |
| .232 43  | - 15.474 14                                                                                                |
| 3.826 94 | 247.043 65                                                                                                 |
| .013 65  |                                                                                                            |
| 1.813 29 |                                                                                                            |
|          | .287 74<br>.796 97<br>.857 72<br>.347 81<br>.240 44<br>.454 74<br>.939 09<br>.232 43<br>.826 94<br>.013 65 |

Les bals 1 produisirent 4,407 francs.

(Comptes rendus par M. Loraux, agent comptable du théâtre royal de l'Odéon, de janvier 1816 à mars 1819, à M. le directeur général de la maison du roi.)

<sup>1.</sup> Depuis Picard jusqu'à Lireux, c'est-à-dire pendant vingt-cinq ans, cette institution des bals à l'Odéon fut exploitée par les directeurs. C'était un assez vilain spectacle. Ceux qui ont assisté à ces réjouissances disent qu'elles étaient d'une inconvenance parfaite. Cette exploitation n'ayant rien de commun avec l'art dramatique, nous en parlons ici, une fois seulement, afin de ne rien omettre.

règlements dans lesquels les comédiens de la rue Richelieu l'avaient fait enfermer. On se rappelle que, pour installer le Théâtre-Français au faubourg Saint-Germain, le comte de Provence avait dépensé près de 2 millions. Louis XVIII se souvint des libéralités de sa jeunesse; quelques jours après l'incendie il donna l'ordre de réédifier immédiatement l'Odéon, et il l'assimila, par ordonnance spéciale<sup>1</sup>,

4. Voici le texte de l'ordonnance royale rendue à cet effet, le 25 mars 4848:

#### LOUIS, etc.

« Voulant pourvoir, dans le plus court délai, aux moyens de réparer le dommage causé par l'incendie qui vient de consumer la plus grande partie du théâtre de l'Odéon, et remplir en même temps les vues que nous a suggérées l'état de décadence dont l'art dramatique paraît menacé;

Sur le rapport du président de notre Conseil des ministres et de notre ministre de l'Intérieur;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 4er. — Le théâtre de l'Odéon sera reconstruit dans son emplacement actuel, par les promptes mesures que nous nous proposons de prendre et que secondent déjà les efforts de nos sujets.

- ART. 2. Le théâtre de l'Odéon continuera d'être annexe de la Comédie-Française; il jouera les tragédies, comédies et drames qui composent le répertoire du Théâtre-Français, et qui appartiennent au domaine public, et les pièces du même genre qui lui seront présentées par les auteurs.
- ART. 3. Nous déterminerons ultérieurement l'organisation et l'administration du théâtre de l'Odéon.
- ART. 4. Nos ministres, secrétaires d'État, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, chacun en ce qui le concerne.

Donné au château des Tuileries, le 23 mars 4818, M. le comte Pradelle, directeur général de la maison du roi, ayant le portefeuille.

M. P. de la Ferté, intendant de l'argenterie, menus-plaisirs et affaires de la chambre du roi. »

sous le rapport du répertoire, à la Comédie-Française; c'est-à-dire que, grâce à lui, le second Théâtre-Français ne fut plus limité, comme avant, au seul domaine du comique.

Dès le mois de juin les travaux s'organisent, les pierres se taillent, les charpentes se façonnent, mille ouvriers sont à l'œuvre; tout fait espérer que l'Odéon sera rouvert à la date fixée, le 4<sup>er</sup> avril suivant.

Le 21 juillet, nouvelle ordonnance royale instituant la société de l'Odéon sur le modèle de celle du Théâtre-Français <sup>1</sup>.

|    |     |    |     | vu | l'arti | cle | Ш | de | l'o | rdo | nnanc | e d | u | 25 | ma | rs, | ord | lonn | e |
|----|-----|----|-----|----|--------|-----|---|----|-----|-----|-------|-----|---|----|----|-----|-----|------|---|
| ce | qui | su | it: |    |        |     |   |    |     |     |       |     |   |    |    |     |     |      |   |
| ٠  | •   | ٠  | •   | •  | ٠      | •   | • | ٠  | •   | •   |       | •   |   | •  | •  | •   | ٠   | •    | • |

- III. Ce théâtre est, quant à son privilège, assimilé à la Comédie-Française, et, aussi longtemps qu'il nous plaira de lui conserver le titre et le régime de Théâtre royal, il jouira gratuitement de la salle de l'Odéon.
- IV. Ce privilège du théâtre royal de l'Odéon sera accordé à une société de comédiens qui l'exploiteront à leurs risques et fortune, et aux mêmes conditions que celles imposées aux Comédiens français.
- V. Le directeur-sociétaire du théâtre actuel de l'Odéon, au nom de ses co-sociétaires ou autres qui seraient choisis à défaut des directeur et sociétaires de l'Odéon actuel, soumettront sans délai au ministre de notre maison les termes de l'acte par lequel ils sont dans l'intention de régler leurs intérêts sociaux, et le ministre, après avoir approuvé, s'il y a lieu, ces dispositions, donnera aux nouveaux sociétaires un règlement approprié à leur système de société, et, d'ailleurs, aussi conforme que faire se pourra à celui qui régit actuellement les sociétaires du T âtre-Français.
- VI. Nonobstant ce qui est dit aux articles III et V ci-dessus, il est, dès à présent et par nous statué: 4° Que le directeur et les sociétaires du théâtre annexe de la Comédie-Française ne pourront à l'ave-

Le nouveau privilège fut donné à Picard, bien entendu: où pouvait-on trouver un plus digne? Il s'adjoignit immédiatement comme associés MM. Loraux, Valville, Perroud, Armand, Chazel, Thénard et M<sup>11e</sup> Fleury.

Clozel, qui avait tous les droits possibles à sa part, fit des difficultés, eut de trop grandes prétentions, bref, accepta une pension annuelle de 2,000 fr. pour se retirer. M¹¹e Delia resta, mais comme pensionnaire, c'est-àdire appointée. On accorda aussi, après des contestations fort légitimes de part et d'autre, une pension aux sociétaires de 1816, exclus de la nouvelle société.

Un comité d'examen « des sujets qui se présentent pour débuter », composé de MM. Raynouard, Roger, Auger, Briffault, Talma, Granger, Perroud et Chazel fut institué, ainsi qu'un comité spécial de lecture composé de MM. Picard, Loraux, Andrieux, Raynouard, Roger, Droz, hommes de lettres, et de MM. Chazel, Perroud, Armand et Thénard.

Voici quels étaient les artistes composant la nouvelle troupe de l'Odéon :

nir, sous aucun prétexte, admettre dans leur société, ou au nombre de leurs pensionnaires, aucun acteur ayant exercé sur le théâtre de la Comédie-Française, à titre de pensionnaire ou de sociétaire admis, à mcins d'une autorisation spéciale; 2º Que les sociétaires de l'Odéon ne pourront recevoir de leurs pensionnaires d'engagements qui interdiraient à ceux-ci la liberté de passer au Théâtre-Français, après toute-fois en avoir donné avis au théâtre de l'Odéon six mois à l'avance et de telle manière que l'expiration de ce délai coïncide avec celle de l'année théâtrale, lors courante.

VII. — Toutes dispositions antérieurement faites et qui seraient contraires aux présentes, sont et demeurent abrogées.

« Les serviteurs de Melpomène », pour parler le style du temps, étaient : MM. Joanny 1, « le Talma des départements », un tragédien de grand talent, que des créations importantes, à Rouen et à Bordeaux, avaient mis en lumière, et qui devait se faire rapidement à Paris un nom dans l'emploi des grands premiers rôles; Victor, expensionnaire du Théâtre-Français, premier rôle aussi, beau, instruit, doué de qualités admirables, semblait destiné à un grand avenir; une susceptibilité exagérée, un caractère sans souplesse l'éloignèrent bientôt d'une carrière où il avait superbement débuté; David 2, ex-pensionnaire du Théâtre-Français, venant de Lyon, jeune premier excellent, plein de chaleur et de grâce; Provost<sup>3</sup>, ex-élève de l'école de déclamation, professeuradjoint au Conservatoire, chargé des traîtres à vers alexandrins, des grands-prêtres de tragédie, un comédien utile déjà, qui devint plus tard, après avoir traversé tous les emplois avec des alternatives diverses, le grand artiste que l'on sait; Eric-Bernard, rois et grands rôles, élève de l'école de déclamation, venant du grand théâtre de Bordeaux, avait débuté à la Comédie le 6 novembre 1817; tragédien de haute taille, un peu froid peut-être, mais d'un talent estimable; Lafargue, qui venait du théâtre de la Gaîté où il avait eu les plus grands succès

<sup>4.</sup> Brisebarre dit Joanny, né à Dijon, le 2 juillet 4775, sociétaire de la Comédie-Française, mort en 1849, avait été soldat comme son ancêtre La Thorillière, et avait deux doigts mutilés à la main gauche.

<sup>2.</sup> Sociétaire de la Comédie-Française, mort à Paris, en octobre 1866.

<sup>3. (</sup>J.-B.-François), né à Paris en 4798, sociétaire de la Comédie-Française, mort en décembre 4865.

et fait « couler tant de larmes » : cet artiste, chargé de l'emploi des pères nobles, aurait certainement acquis une grande renommée au théâtre, si la mort ne l'en eût arraché prématurément; Thénard jeune ¹, troisièmes rôles et grands confidents, comédien usé, « dans la force de son talent il était médiocre! »; Duvernoy, ex-pensionnaire du théâtre de la Gaîté, seconds rôles.

Mesdames: Kleber, élève du Conservatoire, était chargée de l'emploi des reines; Laroche, ex-pensionnaire du Théâtre-Français, des grandes princesses; Perroud, des jeunes premières; Dufresnoy, des grandes confidentes; Cazaneuve, des secondes confidentes.

Les « desservants du temple de Thalie » étaient : MM. Valmore, premier rôle, venant de Bruxelles, ci-devant pensionnaire du Théâtre-Français, acteur distingué ²; David et Provost, déjà nommés; Chazel, secrétaire du théâtre, plein de rondeur et de zèle dans les financiers et paysans, mais malheureusement sur le retour; Perroud, grime de talent; Armand Dailly, régisseur : de la naïveté, du mordant, de la gaieté, excellent dans les seconds comiques; Samson, un grand artiste, un peu froid peut-être, mais si fin, si plein de naturel et de distinction dans le comique; Thénard, Duvernoy, déjà nommés; Duparai, deuxième financier, un vieux comédien d'un naturel admirable, que la Comédie-Française prit trop tard

<sup>4.</sup> Fils de Grammont-Nourry, qui périt sur l'échafaud en 4793. (Voir notre premier volume).

<sup>2.</sup> Marié, depuis 1817, avec Marceline Desbordes, qui fut le charmant poète que l'on sait (M<sup>me</sup> Desbordes-Valmore.)

à l'Odéon, et qui laissa une réputation dans l'emploi des rôles à manteaux; Ménétrier, Sabattier, Charles, utilités.

M<sup>me</sup> Delia, surnommée « le diamant de l'Odéon. » « Il est vrai que les chatons qui l'entourent rendent sonfeu encore plus éclatant <sup>1</sup>. » Grande coquette, disant avec esprit et chaleur, excellente dans le vieux répertoire. M<sup>11</sup>es Fleury, Perroud, jeunes premières; Guilbert, amoureuses; Dufresnoy, Sabattier, caractères, actrices de talent; M<sup>11</sup>e Millen, une aimable et gaie comédienne, très dévouée, très utile, jouant indistinctement et toujours avec succès, les soubrettes, les rôles à travestissements et même les caractères; Clairet, autre soubrette, ancienne pensionnaire du Théâtre-Français, en dernier lieu au théâtre de Toulouse; Cazaneuve, rôles de convenance; Falcoz, belle et intelligente comédienne.

Cette troupe recrutée avec soin, mais un peu à la hâte, par un homme expert et du métier, tout en péchant par le côté féminin, n'en était pas moins curieuse et remarquable <sup>2</sup>. Aussi dès qu'elle fut connue, chacun attendit-il avec impatience l'ouverture du nouveau second Théâtre-Français, qui devait, disait-on, réveiller enfin la Comédie-Française, endormie dans sa quiétude et dans sa majesté.

- 1. Ricord aîné, Archives de Thalie.
- 2. Joanny..... gagnait 20.000 fr. et 40 0/0 dans les bénéfices.

Victor..... » 42.000 et un douzième.

Łafargue.... » 6.000

Eric-Bernard. » 4.000



#### CHAPITRE II

1819-1820. Réouverture. — La nouvelle salle. — Les Vépres siciliennes. — Les Comédiens. — Artaxerce. — Le Voyage à Dieppe.

C'est toujours, à Paris, un événement considérable que l'ouverture d'un théâtre de l'importance du second Théâtre-Français; aussi la vaste place de l'Odéon fut-elle remplie de curieux toute la journée du jeudi, 30 septembre 1819. La jeunesse des écoles, indifférente aujour-d'hui, trop indifférente peut-être à ce qui se passe dans son quartier, vint en foule assister à la résurrection de « sa galerie ». Les moindres places firent prime; à sept heures, on se battait pour obtenir seulement des billets de « coup d'œil. » — Enfin les portes s'ouvrent, l'assaut est donné, et les bienheureux élus peuvent admirer ou critiquer à leur aise la disposition et la décoration de la nouvelle salle.

Ah! ceux qui aimaient l'or étaient bien servis : bas-reliefs, cariatides, frontons, arc d'avant-scène, pla-fond, coupole du foyer, rampes d'escaliers, devant et fond des loges, tout était doré, jusqu'aux portraits des poètes tragiques et comiques français, séparés les uns des autres par des sujets pris dans leurs chefs-d'œuvre, qui ornaient le devant du premier balcon; ces petits

tableaux, dus aux conseils de David, des œuvres d'art par la finesse du dessin, disparaissaient absolument dans cette tonalité éclatante et ne formaient plus, à distance, que des groupes confus.

On critiqua, et justement, le nombre exagéré des loges; il y en avait à tous les étages et derrière toutes les galeries, si bien que l'assemblée « avait l'air d'être aux fenêtres d'une maison bâtie dans la forme du Colisée » 1.

Parmi les innovations les plus heureuses, on remarqua la loge royale, placée juste en face de la scène, et supportée par quatre cariatides, imitation de celles de Jean Goujon. Le plafond, décoré de peintures représentant les divinités qui président aux mois de l'année et les signes du zodiaque, fut trouvé d'un bel effet. On fit des éloges du rideau d'avant-scène; cette toile, due au talent de Daguerre, reproduisait, par un ingénieux artifice de perspective, l'architecture de la salle qu'elle semblait prolonger en l'agrandissant. Le foyer, dégagé de la cloison vitrée qui le fermait avant l'incendie, était découvert dans toute sa longueur; son plafond, mis à jour, et autour duquel passait une galerie soutenue par des cariatides, avait de l'élégance; il était à peu près tel qu'aujourd'hui. Le lustre, très gracieux de forme, fut trouvé beaucoup trop petit.

On plaça, de crainte d'accident, entre la scène et la salle, un rideau de tôle d'un poids formidable, destiné en cas d'incendie à intercepter sur-le-champ toute commu-

<sup>1.</sup> Le Fanal, journal des théâtres.

nication entre les deux parties du monument; pendant les entr'actes, on fit baisser et lever cet affreux rideau, délassement naïf destiné à rassurer les spectateurs <sup>1</sup>.

Le spectacle d'ouverture était composé d'un prologue en vers, de Venceslas et de l'École des Maris.

A sept heures, la toile se leva sur une décoration « d'un style gothique » destinée à la tragédie, et Perroud, le doyen de l'Odéon, tout de noir vêtu, vint débiter le prologue, compliment d'ouverture un peu long, mais plein d'esprit, dont la première partie surtout, faisant allusion à la création du nouveau théâtre², fut interrompue par de fréquents applaudissements. L'auteur de cette poésie était Casimir Delavigne qui, se réservant pour un début plus important, ne voulut pas être nommé.

M<sup>lle</sup> Guérin, Eric-Bernard, Victor, David et Provost furent applaudis dans la tragédie; dans *l'École des Maris*, qui finissait le spectacle, M<sup>lle</sup> Falcoz eut du succès; Samson se fit remarquer dans le rôle effacé d'Ergaste.

La première nouveauté donnée au nouvel Odéon fut, le 23 octobre, les Vépres siciliennes, tragédie en cinq actes, en vers, de Casimir Delavigne.

C'était un vif sujet de curiosité, qu'une œuvre dramatique du jeune auteur des *Messéniennes*, dont les vers venaient d'obtenir un si prodigieux succès.

Un public nombreux et enthousiaste se posta à la

<sup>4.</sup> La dépense totale fut évaluée à 1,600,000 fr. Les architectes étaient MM. Baraguey et Prévost.

 <sup>«</sup> Partagez le champ le plus stérile;
 Un seul le négligeait, deux le rendront fertile. »

queue du théâtre, dès trois heures et demie, pour applaudir la première pièce de celui que tous les journaux libéraux appelaient alors « le poète national ».

Il paraissait très difficile à ceux qui avaient réfléchi sur la nature du sujet choisi de faire une tragédie qui pût plaire à des Français avec le spectacle du massacre de leurs ancêtres. — Casimir Delavigne se tira de cette difficulté avec adresse : il mit en scène ce principe de morale, que les droits de chaque peuple à la liberté et à l'indépendance sont imprescriptibles, et cela si habilement, que la plupart des spectateurs ne virent plus dans Montfort et ses chevaliers, quoiqu'ils fussent Français, que des Cosaques et des Prussiens, et qu'ils accueillirent avec transport tous les vers qui pouvaient donner matière à une allusion contre eux!

L'énergie soutenue du rôle de Procida, très bien joué par Joanny, un quatrième acte superbe, une scène magnifique au cinquième, des idées de liberté et de patriotisme habilement exprimées, firent du succès des Vépres siciliennes un événement considérable, presque aussi politique que littéraire, et établirent du premier coup la réputation dramatique de Casimir Delavigne. Quatre vers, dans lesquels on vit une allusion aux empiétements politiques que se permettait, dit-on, le ministre favori du roi, soulevèrent des tonnerres d'applaudissements:

De quel droit un ministre avec impunité Ose-t-il attenter à notre liberté? Se reposant sur vous des droits du diadème, ' Le roi vous a-t-il fait plus roi qu'il n'est lui-même? Après le quatrième acte, terminé par les adieux de Loredan à Montfort, les bravos et les acclamations s'élevèrent et continuèrent jusqu'au commencement du cinquième acte; le jeune auteur dut paraître en scène à la fin de la pièce. La passion politique s'en mêla; on fit des recettes superbes. Les douze premières produisirent 66,825 fr. 85 c., chiffre fantastique alors. Le comité du Théâtre-Français, qui avait refusé à correction cette tragédie, dut regretter amèrement sa décision, devant un tel résultat. (E. Bernard, Joanny, Victor, Lafargue, Thénard, Paul; M<sup>Iles</sup> Guérin et Klébert.) <sup>1</sup>

Le 1<sup>er</sup> décembre, demi-chute d'Un Moment d'imprudence, comédie en trois actes, en prose, due à la collaboration ordinairement heureuse de MM. Fulgence (de Bury) et Wafflard. Cette pièce, qui manquait un peu d'intérêt, dut son succès des jours suivants à d'habiles retouches; revue et corrigée, elle resta sur l'affiche, grâce à sa donnée aimable, à son dialogue spirituel et à sa bonne

4. Dans une parodie jouée un mois après, jour pour jour, le 23 novembre, à la Porte-Saint-Martin, par Potier, sous le titre de Cadet-Roussel Procida ou la Cloche du Dîner, un acte, en vers, de MM. H. Dupin et Carmouche, on n'épargna point les mauvaises plaisanteries sur l'Odéon et la Comédie-Française.

Voici, du reste, la liste des parodics de cette pièce données alors avec succès :

23 novembre, Théâtre des Variétés: les Vépres odéoniennes, vaudeville en un acte, de Simonnin, Achille et Armand d'Artois de Bournonville et Chazet. — Cadet-Roussel Procida. — Une heure avant Vépres, petite critique des Vépres siciliennes, un acte en vaudevilles, par Engival et de Fontbonne (Paris, Setier, 4849). — Et nous aussi, nous chantons les Vépres ou Fanfan la Queue aux Vépres siciliennes, facétie par Ourry (Paris, 4820, in-8°).

interprétation. Le Théâtre-Français la mit plus tard dans son répertoire, le 17 mai 1835 (MM. Valmore, David, Lafargue, Armand Dailly; M<sup>lles</sup> Falcoz, Delia, Millen) <sup>1</sup>.

#### 1820

Seize nouveautés témoignent de l'activité de Picard dans le cours de cette année :

6 janvier. — Les Comédiens, comédie en cinq actes, en vers, précédée d'un prologue en prose.

Casimir Delavigne, ainsi que nous l'avons dit plus haut, avait eu ses *Vépres siciliennes* refusées au Théâtre-Français. Pour railler le comité de lecture et se venger de ce refus, il composa en trois mois cette pièce satirique:

Quoique n'intéressant qu'un petit nombre de spectateurs, cette comédie qui, selon Jules Janin, manque d'air, d'espace et de soleil, s'est maintenue longtemps au répertoire de l'Odéon et même à celui de la Comédie-Française, qui eut le bon goût de la jouer quelques années après <sup>2</sup>, à cause de sa versification brillante et spirituelle. L'interprétation en fut excellente. Samson y gagna ses

<sup>4.</sup> La recette de 1819 fut de 260,158 fr. 50.

<sup>2.</sup> Le 43 juin 4832.

éperons. (Lafargue, Thénard, David, Valmore, Duparai, Armand; M<sup>mes</sup> Délia, Falcoz.)

Deux demi-chutes suivirent ce succès:

Le 28 février. — La Bourgeoise ambitieuse, comédie en un acte, en prose, de Hennet-Duvigneux, qui n'eut qu'une seule représentation.

Le 1<sup>er</sup> mars. — Charles de Navarre, tragédie en cinq actes, de Briffaut. (Eric-Bernard, David.)

Le 11 mars. — Pigault-Lebrun échoue avec les Fausses apparences, comédie en un acte, en prose, sifflée.

Le 8 avril. — Merville n'obtient qu'un succès d'estime avec l'Homme poli, ou la Fausse bienveillance, comédie en cinq actes, en vers, qui n'eut que huit représentations. (Lafargue, David, Samson, Duparai; M<sup>lles</sup> Délia, Fleury, Millen.)

Le 22 avril. — Conradin et Frédéric, tragédie en cinq actes, de P. Ch. Liadières, capitaine du génie, fut applaudie. — 16 représentations. (David, Eric-Bernard.)

Le 13 mai. — Daubigny et Poujol ouvrent la parenthèse des chutes retentissantes, avec un indéchiffrable imbroglio : LA DAME NOIRE, ou le Ménage romanesque, comédie en trois actes, en prose, qui n'eut que deux représentations. « Les auteurs de l'Homme gris ont eu tort de changer de couleur <sup>1</sup>. »

Le 3 juin. — L'Artiste ambitieux, ou l'Adoption, comédie en cinq actes, en vers, de Théaulon. Les quatre premiers actes, émaillés de quelques traits piquants, se sont

<sup>4.</sup> Le Fanal, journal des spectacles.

assez bien soutenus; le cinquième ne s'est traîné qu'avec peine jusqu'au dénouement. — 17 représentations.

10 juillet. — Une Promenade a Paris, ou De près et de loin, comédie en cinq actes, en prose, de Malmonté, attribuée à de Rougemont, soulève pendant les trois premiers actes un orage continuel de sifflets. — Aux cris redoublés du parterre, la toile tombe avant que le quatrième acte soit commencé.

25 juillet. — Artaxerce <sup>1</sup>, tragédie en cinq actes, d'Alex. de la Ville de Mirmont, qui avait été représentée à Bordeaux en juillet 1810, et dans les grandes villes, avec le plus grand succès, fut moins heureuse à l'Odéon. — 12 représentations.

5 septembre. — L'aimable Désaugiers vient clore par un insuccès la série malheureuse, avec son *Homme aux Précautions*, comédie en cinq actes, en vers : mauvaise pièce, indigne d'une plume aussi alerte et aussi spirituelle. — 10 représentations.

Le 25 septembre. — On devait jouer la Démence de Charles VI, tragédie en cinq actes de Népomucène Lemercier. La censure craignant des allusions, un arrêt du Conseil des ministres en interdit la représentation.

4 novembre. — Phocion, tragédie en cinq actes, de Corentin Royou, le censeur. Déjà représentée au Théâtre-Français, en 1817, cette pièce fut accueillie avec estime et représentée cinq fois.

14 novembre. — L'Accident en Voyage, ou les Ren-

<sup>4.</sup> Imitation de Metastasio, sujet traité en 4808 par Delrieu.

contres à Valogne, comédie en trois actes, en prose, de Georges Duval, fut sifflée à outrance. — 2 représentations.

9 décembre. — Eugène et Guillaume, ou les Amis d'enfance, comédie en quatre actes, en prose, de Rougemont, tirée d'un roman de Picard alors en vogue, ne put aller jusqu'au bout.

20 décembre. — Demi-succès avec Don Carlos <sup>1</sup>, tragédie posthume, en cinq actes, en vers, de Lesèvre. Du style, mais une marche lente et souvent obscure.

(Joanny, Eric-Bernard.)

27 décembre. — L'Intrigant maladroit, comédie en trois actes, en prose, de Picard, échoua le premier soir. Débarrassé de quelques longueurs, l'ouvrage marcha le lendemain sans encombre, mais aussi sans succès. — On fit 350 francs de recette à la troisième, et cependant la pièce eut 14 représentations.

Deux incidents dramatiques firent quelque bruit pendant cette année théâtrale :

Le refus de Victor de jouer dans Coriolan, tragédie « pas assez répétée », dit-il, ce qui avait causé un scandale. (D'Héricourt, qui l'avait remplacé au pied levé, avait été sifflé et avait eu toutes les peines du monde à se faire accepter.) — Et l'engagement momentané de Joanny à la Comédie-Française.

Depuis la réouverture brillante de l'Odéon, le théâtre

<sup>1. «</sup> On trouve un homme gelé dans le parterre, froid et ennui combinés ». — (Le Miroir.)

de la rue de Richelieu ne faisait plus que des recettes médiocres. Les sociétaires, pour détruire la concurrence qui leur était faite, résolurent de s'attacher Joanny comme sociétaire. Dans une soirée à laquelle assistait M<sup>He</sup> Mars, son engagement fut conclu et même signé, paraît-il. Louis XVIII, qui voulait la prospérité du second Théâtre-Français, fit dire au tragédien qu'il désirait que la chose n'eût pas de suites. Joanny dut s'incliner et rester à l'Odéon. Disons que, pour dédommager son pensionnaire, Picard lui proposa un nouvel engagement plus avantageux, et que celui-ci refusa de rien changer aux termes du premier contrat.

Reprises: Le Mariage de Figaro. - La Famille Glinet. — Le Tour de Faveur. — L'Épreuve. — Les Petits Protecteurs. — L'Auberge de Calais. — Mérope. — M. de Crac, réduit en un acte. — Marton et Frontin. — L'Oncle rival. — L'Homme gris. — Nicomède. — Tancrède. — Les Deux Anglais. — Œdipe. — Mithridate. - Les Ménechmes. - Les Horaces. - Le Menuisier de Livonie. — Iphigénie en Tauride. — Les Plaideurs. — Le Légataire. — Les Ricochets. — Le Mercure galant. — Crispin médecin. - Les deux Philibert. - L'Avocat Pathelin. - Spartacus. - Eugénie. - Le Muet. - Le Collatéral. — L'Acte de Naissance. — Sémiramis. — Le Valet de son Rival. — Guerre ouverte. — Les Jeux de l'Amour et du Hasard. - Manlius. - La Femme jalouse. — Zaïre. — La petite Ville. — Le Jaloux malgré lui.

36 débuts, dont les plus importants furent :

9 novembre 1819. — M<sup>ne</sup> Gersay, dans Véturie de Coriolan.

31 janvier 1820. — M<sub>me</sub> Samson, dans Agnès de l'École des Femmes, et Angélique de l'Épreuve. Elle quitta peu de temps après le théâtre. Aujourd'hui l'excellente et digne femme vit retirée à Auteuil. Elle a joué dernièrement, en 1879, à l'occasion de sa fête, une pièce de circonstance avec ses 'élèves et ses petitsenfants.

1<sup>er</sup> février 1820. — Auguste, dans Achille d'*Iphigénie* en Aulide; il avait déjà débuté à la Comédie-Française, le 12 octobre 1816, dans *Polyeucte*.

16 mars 1820. — M<sup>me</sup> Eric-Bernard, dans Monime de *Mithridate*.

6 avril 1820. — M<sup>ne</sup> Brocard, venant de Rouen, dans Rosine du Barbier. On se souvient qu'elle avait déjà débuté à l'Odéon, le 20 octobre 1812, par Angélique de l'Épreuve et Rosine de la Tapisserie, et au Théâtre-Français, le 15 juillet 1817, par Henriette des Femmes savantes, et Isabelle de l'École des Maris.

11 avril 1820. — Alphonse Geniès, par Égiste de Mérope.

20 mai 1820. — M<sup>me</sup> Derudder, dans Agrippine de Britannicus.

5 octobre 1820. — M<sup>le</sup> Dutertre, du théâtre de Rouen, dans Elmire du Tartufe, et Angélique de la Fausse Agnès.

9 octobre 1820. — Déricourt, Hippolyte de Phèdre. 10 octobre 1820. — M<sup>110</sup> Fizelier, Finette du Dissipateur. Elle avait débuté à la Comédie-Française le 27 juin précédent <sup>1</sup>.

#### REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES.

21 janvier 1820. — Au bénéfice de M. Saint-Gérand, le plus ancien directeur des théâtres de la Bourgogne, directeur aussi pendant quelque temps du théâtre Voltaire, à Ferney, et basse-taille estimée: les Vépres siciliennes, le Devin du Village, par les chanteurs de l'Opéra (Prévost, Alexis Dupont et M<sup>11e</sup> Caroline L.). Un divertissement par Paul, Mérante, M<sup>11es</sup> Bias et Marinette.

#### 18212

L'année commence mal. — Le 28 janvier, BAUDOUIN, comte de Provence, tragédie de M. de Montbrison 3, cinq actes, n'eut qu'une seule représentation. — L'orage n'a commencé à poindre qu'au deuxième acte; il s'est accru au

<sup>4. 40</sup> novembre 1819, M. Duvernois et M<sup>1le</sup> Gabrielle; 44 novembre 1819, M. Charles; 2 décembre 1819, M<sup>1le</sup> Treille; 20 janvier 1820, M<sup>1le</sup> Henri; 14 mars, M. Humbert; 15 mars, Théodore; 21 avril, Mathis; 19 mai, Henri Varnet; 23 mai, M<sup>1le</sup> Vauchez; 14 juin, M. Vautrin; 22 juin, M. Massin (il avait déjà fait partie de l'Odéon en 1808); 27 juin, M<sup>1le</sup> Percillié; 13 juillet, Constant; 10 août, M<sup>1le</sup> Jonas; 4 septembre, Prosper; 22 septembre, M<sup>1le</sup> Roy (avait quitté le théâtre depuis 1818); 3 octobre, M. Ernest; 4 octobre, M. Castro; 17 octobre, Dufour; 24 octobre, Amédée; 3 novembre, M<sup>me</sup> Baudin; 10 novembre, Emile; 25 novembre, Léon; 7 décembre, M. Amédée.

<sup>2.</sup> La recette de 1820 fut de 337,567 fr. 20.

<sup>3.</sup> Officier du génie, comme M. Liadières.

troisième, a redoublé au quatrième, grondé à la péripétie, que l'auteur a dû trouver terrible, éclaté au dénouement, par delà lequel il s'est prolongé. Joanny vint annoncer que l'auteur désirait garder l'anonyme.

Le 1<sup>er</sup> mars. — Le Voyage à Dieppe, comédie en trois actes, en prose, due à l'heureuse collaboration de Fulgence et Wafflard, obtint le plus éclatant succès. — Tout le monde connaît aujourd'hui la mystification de M. d'Herbelin, les incidents et les quiproquos de cette pièce. Elle fut très bien jouée et fit fortune au second Théâtre-Français. La Comédie-Française, usant de son droit léonin, ne tarda pas à s'en emparer et la fixa dans son répertoire, le 9 avril 1835. (MM. Armand Dailly, Duparai, David, Samson; M<sup>11e</sup> Brocard, M<sup>me</sup> Dutertre).

Le 27. — Népomucène Lemercier obtient ce qu'on appelle au théâtre un succès littéraire, avec Frédégonde et Brunehaut<sup>1</sup>, tragédie très ennuyeuse, en cinq actes, en vers. (Joanny, Victor; M<sup>mes</sup> Humbert et Guérin.)

Nous voici arrivés à la fin de la direction de Picard. L'activité qu'il avait déployée depuis la réouverture de l'Odéon s'était peu à peu ralentie. Tour à tour comédien, auteur dramatique fécond, administrateur habile et infatigable, il avait mené pendant plus de vingt ans ce triple labeur sans faiblir; mais le moment de la retraite approchait, il vieillissait, faisait jouer indéfiniment les pièces de ses amis et les siennes, même quand elles n'attiraient

<sup>4.</sup> Cette pièce fut reprise par Rachel à la Comédie-Française, en 1842, sans raison comme sans succès.

personne; sa bonté était devenue faiblesse, indécision. Il le comprit et, profitant du succès du Voyage à Dieppe pour partir comme il le devait, il donna sa démission après la première. Une sorte de gouvernement provisoire, composé de Lafargue, Armand et Samson, dirige alors l'Odéon sous sa surveillance, jusqu'à l'installation du nouveau directeur. Une pétition signée par Désaugiers et un grand nombre de littérateurs demanda à Picard de retirer sa démission. Malgré les prières de tous, il persista dans sa résolution et se contenta du titre peu dangereux de « Directeur honoraire ».

Reprises: 8 janvier, Rhadamiste. — 14 janvier, Gabrielle de Vergy. — 9 février, Démocrite amoureux. — 4 mars, Le Cid.

Débuts: M<sup>me</sup> Granville, dans M<sup>me</sup> Pernelle du *Tartufe*. (17 janvier). — 15 mars: M<sup>ne</sup> Gros, élève de Dugazon, par Hermione d'Andromaque. Elle avait débuté le 30 juillet 1801 au Théâtre-Français, où elle était restée jusqu'en 1813.

# CHAPITRE III

1821-1822. 1823-1824. Direction Gentil. — Le Paria. — Première célébration de l'anniversaire de Molière. — Les deux Ménages. — Attila. — Les Machabées. — Débuts d'Anais Aubert et de Perrier. — Rentrée de Mile Georges. — Frédérick Lemaître, confident. — Bocage. — Direction de Gimel. — Saül. — Le Célibataire et l'Homme marié. — Le tragédien Victor et ses Scandinaves. — Suzanne Brohan. — Plaisanteries sur le théâtre militaire.

M. Gentil <sup>1</sup>, collaborateur de Désaugiers, auteur d'une moitié de vaudeville et de plusieurs jolies chansons, succède à Picard, le 1<sup>er</sup> avril 1821 <sup>2</sup>. « On ne se plaindra plus, dit *le Miroir* avec malice, que les rênes de l'Odéon

- 4. Gentil (Adolphe-Michel-Joseph Gentil de Chavagnac), né à Paris en 4769, chevalier de la Légion d'honneur, lecteur de Charles X, mort le 28 mai 4846, à Passy.
- 2. Voici le tableau de la troupe de l'Odéon, pendant les neuf mois de cette nouvelle gestion :

Administration. — Bisse, caissier; Valville, régisseur général; Langle, second régisseur; Ozanne, régisseur adjoint; Lagnon, secrétaire-sousseur; Théodore Nezel, secrétaire de M. Gentil; Douesnel aîné, secrétaire adjoint; Douesnel jeune, secrétaire adjoint.

Comité de lecture. — MM. Andrieux, Raynouard, Auger, Roger, Picard, Briffaut, Droz, Chazel, Denugens, Eric-Bernard, Joanny, Samson, Perroud.

Comité d'audition. — MM. Gentil, Raynouard, Roger, Briffaut, Denugens, Talma, Granger, professeur au Conservatoire.

Acteurs et Actrices (par rang d'ancienneté). — MM. Valville, Armand, Thénard, Perroud, Chazel, Eric-Bernard, Samson, Joanny, Lafargue, Duparai, Provost, David, Perrier, Edouard, Ménétrier.

soient confiées à un homme de lettres. » — Hélas! il fallait un calculateur... (le mot de Figaro)... et le nouveau directeur n'en était pas un. Trop faible pour imposer à sa direction une marche uniforme, trop peu au courant du répertoire, il ne put ni composer des spectacles capables de piquer la curiosité ni aider les auteurs dans le travail important des changements, des corrections et de la mise en scène, ainsi que le faisait si habilement son prédécesseur, ni par conséquent rendre à l'art dramatique les services qu'on l'avait appelé à rendre.

Le 30 avril. — L'à-propos du spectacle gratis donné dans tous les théâtres: L'Hôtel des Invalides, ou la Députation, comédie en un acte, de M. Dubois, réussit naturellement, comme réussissent toujours ces sortes d'ouvrages.

Le 15 mai.— Le Présent du Prince, ou l'Autre Fille d'honneur, comédie en trois actes, en prose, de Comberousse et d'Aubigny, composée sur la donnée d'une vieille pièce de Fabre d'Églantine, intitulée : l'Orange de Malte, eut quelque succès (M¹¹¹e Brocard et Lafargue). Le public avait cependant été mal disposé par la tragédie qui commençait le spectacle. Le commissaire de police dut venir haranguer les spectateurs, pour les engager à écouter paisiblement M¹¹e Humbert.

Paul, Théodore, Frédérick, Auguste, Dhéricourt, Ernest, Fumé, chef des comparses.

M<sup>mes</sup> Fleury, Délia, Guérin, Millen, Humbert, Clairet, Falcoz, Brocard, Sabathier, Gersay, Kléber, Gorenflot, Percillié, Derudder, Dutertre, Fitzelier, Ameïs, Delattre, Georges aînée, Georges cadette.

Le 16 juin. — Oreste, tragédie en cinq actes, en vers, de M. Mely-Jeannin. — Chute. — Un orage de sifflets répondit à des applaudissements bruyants et immérités; les dissidents en vinrent aux mains. Une portion du parterre se rua sur l'orchestre et escalada le théâtre, malgré les efforts de quelques soldats. Le calme se rétablit enfin; mais la pièce ne se releva pas; l'auteur ne fut même pas nommé. (Éric-Bernard, Joanny, David; M<sup>le</sup> Guérin.)

Le 4 août. — Louis IX en Égypte <sup>1</sup>, tragédie en cinq actes de Népomucène Lemercier. De beaux vers, des scènes bien construites. Succès d'estime. (Victor.)

Le 24 août. — La Fête de Henri IV, comédie en un acte, en vers libres, de Rougemont. Transporté du premier Théâtre-Français au second, à l'occasion de la fête du roi, cet ouvrage insignifiant fut très applaudi.

Le 15 septembre. — Jean sans Peur, tragédie en cinq actes de M. Liadières, eut un succès d'estime.

Le 15 octobre. — La Fausse Modestie, comédie en trois actes, en prose, de M.O. Leroy, fut reçue froidement le premier soir; l'auteur crut, en l'appelant : les Deux Candidats, intéresser davantage à la seconde et exciter quelque curiosité, sa pièce étant une sorte de petite satire politique sur les élections d'alors : le public n'y prit point garde et brilla par son absence.

Le 1er décembre. — Le Paria 2, tragédie en cinq

<sup>1.</sup> La police défendit le titre de Saint Louis.

<sup>2.</sup> On fit des parodies de cette pièce, une au Vaudeville : le Gueux; une autre à la Porte-Saint-Martin, jouée par Potier : Jocrisse Paria... Voir aussi le Paria travesti, ou la Pagode faubourienne, etc.

actes, en vers, de Casimir Delavigne, pièce philosophique à la façon de l'Alzire de Voltaire, obtint un succès d'enthousiasme. Les chœurs, l'hymne des brahmes au soleil, leur cantique du jugement dernier, furent proclamés par toute la presse comme des morceaux lyriques du premier ordre. (Éric-Bernard, Joanny, Lafargue, Provost; M<sup>les</sup> Falcoz et Dutertre.)

#### 1822

Une année a suffi entre les mains inexpérimentées de Gentil pour mettre l'Odéon au plus bas, et pour décider les comédiens à renoncer à l'association fondée sur le modèle de la Comédie-Française. Incertains de leur sort, forcés de faire relâche souvent à cause de la rigueur de l'hiver, plus souvent encore par le manque de spectateurs, ils adressent au ministre une requête pour demander que l'État prenne en main leurs intérêts sous la forme d'une régie intéressée. Cette combinaison, disent-ils, peut seule sauver notre établissement d'une ruine certaine. En attendant la réponse du ministre, Gentil donne, le 15 janvier, entre le Paria et les Fourberies de Scapin, un intermède en six couplets, composés par lui et Désaugiers, en l'honneur de Molière. Toute la troupe vint chanter, devant le buste de Houdon et sur l'air du vaudeville de M<sup>me</sup> Scarron, ce singulier à-propos.

Le 16 janvier, on joue pour la première fois le Roman d'une heure, charmante petite comédie en un acte, en prose, d'Hoffmann, sifflée en 1803 au Théâtre-Fran-

çais, mais représentée un nombre incalculable de fois en province. Succès. (Perrier, M<sup>tles</sup> Georges cadette et Delattre.)

Le 28 janvier. — Le Père et le tuteur, ou l'École de la Jeunesse, comédie en cinq actes, en vers, de MM. Armand et Achille Dartois de Bournonville. Demi-chute, style faible: six représentations. (Lafargue, Samson, David, Provost; M''es Dutertre, Anaïs, Brocard et Fitzelier.)

Le ministre ayant répondu d'abord à la demande des comédiens par un refus, ils arrêtenten assemblée générale — la seconde de la pièce nouvelle ayant fait 150 francs — qu'il leur est impossible de continuer dans ces conditions, et qu'en conséquence ils fermeront l'Odéon le 31 janvier 1.

Le 2 février, le ministre revient sur son refus et demande qu'on lui soumette un projet de régie détaillé pour lui donner le temps d'étudier la question. Afin de sauvegarder autant que possible leurs intérêts, les sociétaires de l'Odéon, réunis à nouveau, décident qu'ils vont faire un dernier effort pour tenir jusqu'au 1er avril. Le Paria, les représentations de Perrier et de M<sup>1le</sup> Georges faisant de l'argent, ils croient possible de reprendre avec courage les travaux interrompus.

(Dossier de la collection A. Voisin.)

<sup>4.</sup> M. Fournier-Verneuil, propriétaire éligible, 20, rue Saint-Augustin, propose à cette époque au Ministre de prendre et gérer à ses risques et périls le deuxième Théâtre-Français. Il offre un cautionnement et demande la continuation de la subvention avec un commissaire investi des mêmes attributions que le commissaire établi près le Théâtre-Français.

Le 12 mars, petit succès de L'Ami du Mari, ou la Bague, comédie en un acte, en vers, de M. Alphonse Denis. De la grâce, une situation amusante, souvenir d'une des plus jolies scènes de la Gageure imprévue. (Provost, David; M<sup>11es</sup> Delattre et Dutertre.)

Le 21 mars, la fortune semble enfin sourire aux sociétaires; ils trouvent ce que les joueurs appellent « la veine de la dernière heure » avec le grand succès des Deux ménages, gaie et spirituelle comédie en trois actes, en prose, due à l'heureuse collaboration de Picard, Fulgence et Wafflard <sup>1</sup>. (David, Samson; M<sup>mes</sup> Dutertre, Falcoz, Delattre et Clairet.)

La réponse ministérielle arrive enfin; on accorde aux sociétaires la régie interessée. Gentil, qui ne doute de rien et que le succès des *Deux ménages* rend trop confiant, prend l'affaire à son compte, revise l'administration, contracte des engagements.

Le 26 avril, M<sup>11e</sup> Georges fait obtenir à M. Hippolyte Bis un succès honorable avec son Attila, tragédie en cinq actes, en vers, par la façon supérieure dont elle interprète le rôle de Geneviève. (Joanny, David, E. Bernard, Alphonse, Provost; M<sup>11e</sup> Guérin.)

Le 14 juin. — Les Machabées, ou le Martyre, tragédie en cinq actes, en vers, d'Alexandre Guiraud; succès un peu contesté au commencement de la soirée, très grand aux derniers actes; M<sup>11</sup>es Georges et Anaïs furent ap-

<sup>1.</sup> Aujourd'hui dans le répertoire courant de la Comédie-Française.

plaudies avec transport. (E. Bernard, Joanny, Provost.)

La nouvelle tragédie s'annonce comme un succès d'argent. On fait 3,600 fr. et 4,000 fr. L'espoir renaît; hélas!

Le 8 juillet. — M. Tourniquet, ou la Sœur retrouvée, comédie en trois actes, en prose, tombe à plat. « Tableau « de mœurs peu honnête, tracé par un auteur qui, d.t-on, « n'est pas homme de lettres et qui, devant la chute, « s'est dérobé. » (Provost, David, Duparai, Samson, Frédérick; M<sup>11e</sup> Anaïs.)

Le 17 août, le Pour et le Contre, ou le Procès du mariage, comédie en cinq actes, en vers, par M. Sewrin, obtint un certain succès, grâce aux interprètes. (Perrier, Samson, Bocage.)

La nouvelle situation de M. Gentil ne lui donne pas plus de décision ni d'énergie. Les ouvrages nouveaux et les reprises se succèdent avec une lenteur désespérante; le répertoire n'est varié que par les débuts; le manque d'autorité est tel, qu'on reste huit mois pour réapprendre et pour remettre à la scène une pièce sue par tous ceux qui sortent du Conservatoire et des théâtres de province.

Le 24 août, on donne un à-propos en un acte mêlé de couplets : *Une Visite aux Invalides*, de Gentil, Fulgence, P. Ledoux et Ramond de la Croisette.

Le désordre est bientôt à son comble; l'administration supérieure s'en mêle, donne des congés, reçoit des pièces, tout le monde commande, rien ne se fait plus; c'est la fin. Gentil s'avoue vaincu et donne sa démission. Si les pièces nouvelles furent peu nombreuses, il n'en fut pas de même des reprises 1.

Trente-deux débuts 2 dont les principaux furent :

M. Perrier<sup>3</sup>, dans Alceste du *Misanthrope* de Molière.

M¹¹¹ Anaïs Aubert, par Eugénie de la Femme jalouse (17 mai). Cette charmante comédienne avait déjà débuté à la Comédie dans le même rôle et dans Angélique de l'Épreuve, le 10 juin 1816; admise à l'essai le 1° avril 1817, elle fut repoussée à cause de sa petite taille. En 1818, elle alla à Londres avec Perlet; en 1819, elle resta un an au Gymnase. Elle fonda rapidement sa réputation à l'Odéon par d'éclatants succès dans tous les genres.

- 1. L'Hôtel garni. La fausse Agnès. Nanine. Guerre ouverte. Le Philinte de Molière. Athalie. Le Légataire. Le Présent du Prince. Les Châteaux en Espagne. Manlius. L'Habitant de la Guadeloupe. L'Homme à bonnes fortunes. La Métromanie. Médée. Le Muct. Le Philosophe marié. Les Ménechmes. La Coquette corrigée. Le Dissipateur. Tancrède. L'Intrigue épistolaire. Le Père de Famille. L'Enfant prodigue. Eugénie, etc.
- 2. Debuts: M. Jourdain (4er avril); M. Pastelot (23 mai); M<sup>lle</sup> Roux (25 mai); M. Delhomme (13 juin); M<sup>lle</sup> Lebel (14 juillet); M<sup>lle</sup> Cornélie Beaumont (8 septembre); M. Hippolyte Doligny (24 octobre); M. Desbordes (12 avril 4822); M. Arnaud (46 avril); M<sup>lle</sup> Eugénie Rolland (30 avril); M. Thomas Grimaldi (49 mai); M. Charles (23 mai); M. Chattet (26 juin); M. Isidore Flammarion (40 juillet); M<sup>me</sup> Simonnet (14 juillet); M. Camille (23 juillet); M<sup>lle</sup> Héloïse (24 juillet); M. Lazouwki (4er août); M<sup>me</sup> Gabrielle Deharmes (4 septembre); M. Vanhove (14 septembre); M<sup>lle</sup> Ozouf (26 septembre).
- 3. Excellent comédien, né à Lyon, militaire en 4808, blessé à cette époque, avait débuté le 47 août précédent au Théâtre-Français, et antérieurement, le 46 septembre 4814, par Rodrigue du Cid et Blinval de Défiance et Malice.

M<sup>11e</sup> Delattre <sup>1</sup>, qui avait débuté à l'Odéon le 6 août 1812 et y était restée jusqu'en 1815, débute de nouveau dans *Tartuffe* et *les Jeux de l'Amour* (1<sup>er</sup> août). M. Georges Raspal, dans *Tartuffe* <sup>2</sup>.

M¹¹e Georges Weymer dans Mérope (1er octobre). — La Comédie-Française, se basant sur l'ordonnance de 1818, laquelle défendait de passer du premier théâtre dans le second, avait voulu empêcher cette célèbre tragédienne d'entrer à l'Odéon. Après quelque tapage dans les journaux, les choses s'arrangèrent. La rentrée à Paris de M¹¹o Georges fut un triomphe. On l'accueillit à son entrée par quatre salves d'applaudissements; chacune des scènes de son rôle fut acclamée; on jeta à ses pieds des fleurs, des couronnes et même des vers finissant ainsi:

Vieux temple où l'on repousse un mérite naissant (Anaīs), Ce rival ne craint pas ton foudre menaçant. Il possède sa reine, il ne veut pas la rendre, Et comme le Phénix, il renaît de sa cendre.

M<sup>lle</sup> Georges cadette, dans *Iphigénie en Aulide* et Angélique de *l'Épreuve*<sup>3</sup>. M<sup>lle</sup> Wenzel, dans *Iphigénie en Aulide* et la Femme juge et partie, grand succès (46 avril).

- 4. M<sup>ue</sup> Delattre avait débuté à la Comédie-Française en octobre 4845; admise à l'essai le 4<sup>er</sup> avril 4847.
- 2. Le public eut la cruauté de faire au débutant l'application de ce vers du rôle :

Mais la vérité pure est que je ne vaux rien.

3. Accueillie froidement dans la tragédie, où le voisinage de sa sœur lui portait préjudice, elle fut très goûtée dans la comédie (19 octobre).

M<sup>ne</sup> Halignier-Boulanger <sup>1</sup> dans *Iphigénie en Aulide*; M. Dellemence dans *le Glorieux*; grandes qualités dramatiques, début qui promet beaucoup (20 juin).

Parmi les petits emplois tragiques, on remarqua toute l'année un jeune acteur qui avait commencé sans même avoir de débuts annoncés. « Ce confident à la suite », dit un petit journal du temps, « ne manque ni de qualités, ni d'intelligence; il pourrait, au besoin, servir de capitaine des gardes. » Ce jeune comparse qui allait devenir rapidement non seulement capitaine des gardes dans l'emploi tragique, mais encore le premier acteur de son temps, était:

Antoine-Louis-Prosper Lemaître (dit Frédérick), né au Havre le 24 juillet 1800. Entré en 1818 au Conservatoire, dans la classe de Lafond, il s'était déjà présenté en 1819 au comité de l'Odéon où, malgré la voix de Talma, il avait été refusé. Après avoir erré des Variétés amusantes aux Funambules et de Franconi au Cirque-Olympique, il revint frapper à la porte du second Théâtre-français où, grâce à Joanny, il fut engagé aux appointements de 110 francs par mois.

Il joua successivement Corasmin dans Zaïre, Evandre dans Cinna, Procule dans Coriolan, Araspe dans OEdipe, Albéric dans Gabrielle de Vergy, Pylade dans Andromaque, Salemberg dans l'Homme gris, Cedar dans Sémiramis, Gaïlène dans Frédégonde et Brunehaut, un Prisonnier dans Conradin et Frédéric, Ganimède dans Oreste, Dangeste

<sup>1.</sup> Plus tard femme de Frédérick Lemaître.

dans Adélaïde Duguesclin, Mitrane dans Rhadamiste et Zénobie, un Bûcheron dans la Partie de chasse, Valère dans l'Avocat Pathelin, etc., etc., en un mot, les accessoires de deuxième ordre. Les premiers rôles importants qui lui furent confiés sont Narcisse dans Britannicus, Salviati dans les Vêpres siciliennes, et la Jeunesse dans le Barbier de Séville.

Nous lisons dans le Journal des théâtres du 28 décembre 4821 : « Frédérick, deuxième confident tragique, « a triomphé heureusement d'un grasseyement pénible. « A présent sa prononciation est nette, sa diction pleine « d'intelligence. Mais il compte un peu trop sur lui- « même et on le voit souvent, pour s'écouter, appuyer « longuement sur les vers et pour ainsi dire savourer son « rôle. » Savourer Neptali, rôle de cinq vers, dans les Machabées et Gabriel le Jockey, rôle de dix lignes, dans le Célibataire et l'homme marié. Quel régal! 1

Pendant que celui qui fut le roi des théâtres de drame commençait obscurément et modestement sa glorieuse carrière, un autre comédien qui a laissé aussi plus tard un nom illustre et qui fut une des personnalités de notre Odéon, Bocage, après avoir paru à la Comédie-Française, le 2/4 juin 1821, dans le rôle de Saint-Alme, de l'Abbé de l'Épée, débutait à l'Odéon avec succès dans l'emploi des amoureux, le 4 mai 1822.

<sup>4.</sup> En mars 1823, Frédérick quitte l'Odéon et débute à l'Ambigu dans le Remords, mélodrame de M. Léopold.

#### DIRECTION DE GIMEL

La Société fondée en 1816 par Picard avec tant de soin et de sollicitude est désormais détruite. M. de Gimel, colonel de dragons, nommé en octobre directeur en remplacement de Gentil, devient le maître absolu. Il mène le second Théâtre-Français comme un régiment, fait introduire dans son cahier des charges la clause sine quâ non qu'il peut ajouter du chant à son répertoire, alléguant que l'Odéon, par son éloignement, doit être assimilé à un théâtre de province, et que les théâtres de province sont à la fois lyriques et dramatiques 1.

On n'appelle plus l'Odéon que le Théâtre militaire. Tout s'y fait avec ponctualité et discipline, et cependant tout s'y fait mal.

La première nouveauté de la nouvelle direction fut donnée le 9 novembre : Saül, tragédie en cinq actes, en vers,

1. Voici le tableau de la troupe sous cette troisième transformation:

MM. Joanny, David, E. Bernard, Lafargue, Perrier, Samson, Armand, Auguste, Alphonse, Bocage, Chazel, Duparai, Dellemence, Édouard Flammarion, Ménétrier, Paul, Provost, Sabatier. Même comité de lecture et d'audition, à part Talma, qui s'est récusé rapidement. Le nouveau directeur était obligé de servir des pensions à Clozel, Pélissier, Boucher, M<sup>110</sup> Adeline, Provost, Delille, Bausset, MM. Valville et Picard, M<sup>mes</sup> Fleury et Délia; Chalons d'Argé, qui fonda et dirigea en 1828-30 le Journal des Comédiens (Gazette des Théâtres), était secrétaire général.

d'Alexandre Soumet, succès d'estime. Cette tragédie ne fit pas d'argent et fut retirée de l'affiche après quelques soirées. (Joanny, Provost, Frédérick; M<sup>11es</sup> Georges; Anaïs.)

Le 25 novembre. — Népomucène Lemercier donne une comédie en cinq actes, en vers : Noirville, ou le Corrupteur, qui n'obtint qu'un succès très contesté et fut suspendue après la hutitième représentation. (Perrier, Provost, David, Samson; M<sup>mes</sup> Wenzel et Falcoz.)

On finit l'année gaiement, grâce au succès remporté le 16 décembre avec le Célibataire et l'homme marié, comédie en trois actes, en prose, de Fulgence et Wafflard. (Perrier, David, Thénard, Provost, Armand Dailly, Frédérick Lemaître; M<sup>mes</sup> Georges cadette et Anaïs.)

### 1823.

Le 15 janvier. — Première de Mathilde, tragédie en cinq actes, œuvre sainte et ennuyeuse, tirée du roman célèbre de M<sup>me</sup> Cottin, parvint avec peine au dénouement, au milieu des sifflets et des éclats de rire. On a cependant demandé l'auteur, et Joanny est venu livrer au public le nom de M. Duparc de Loc-Maria. (Joanny, David, Provost, A. Geniez; M<sup>mes</sup> Gersay et Wenzel.)

Après cette tragédie, Samson, dans le costume d'Ergaste de l'École des Maris, a lu avec beaucoup d'esprit une Épître en vers à la louange de Molière, due à la collaboration de MM. Romieu et Abel Hugo.

Le 7 février. — Première représentation à ce théâtre du Séducteur amoureux, comédie en trois actes, de M. de Lonchamp. Cette pièce musquée avait été représentée à la Comédie-Française en 1803, où le talent de Fleury et la gentillesse de M<sup>ne</sup> Mézeray lui avaient obtenu un succès d'estime. Malgré une heureuse interprétation, elle n'obtint à l'Odéon qu'un succès d'ennui. (Duparai, Perrier, Provost, Samson; M<sup>me</sup> Wenzel.)

Le 1<sup>er</sup> mars. — Mon ami Listrac, comédie en trois actes, en prose, de MM. Bayard et Armand, pièce conduite avec talent et habileté, que le public du quartier latin traita avec sa sévérité habituelle. (Samson, Provost; M<sup>11e</sup> Anaïs.)

Le 10 mars. — Au bénéfice de M<sup>ne</sup> Délia, attachée au théâtre anglo-français d'Argill-Room, première (à ce théâtre), de Didon, tragédie de Lefranc de Pompignan (Joanny, M<sup>ne</sup> Georges), et le Jeu de l'amour et du hasard, avec Potier dans Pasquin et la bénéficiaire dans Lisette.

Le 12 avril. — Le Comte Julien, ou l'Expiation, tragédie en cinquetes, d'Alex. Guiraud. Cette pièce, qui avant la représentation avait excité l'intérêt du public, ne trouva que peu de partisans dans le parterre; de très beaux vers ne purent désarmer sa rigueur. (Joanny, E. Bernard; Mues Georges et Wenzel).

Le 17 mai, au bénéfice d'Eric Bernard, 1<sup>re</sup> de Maxime, ou Rome livrée, tragédie en cinq actes, de Draparnaud. Rien ne put sauver l'usurpateur Maxime des sifflets du parterre. L'auteur fut cependant nommé. Après la cin-

quième représentation, il retoucha sa tragédie, on la reprit en septembre et elle obtint alors un succès mérité. (Joanny,  $M^{\text{no}}$  Petit.)

Le 16 juin, brillante réussite, pour l'anniversaire de Corneille, de Pierre et Thomas Corneille, à-proposen un acte, en prose, de MM. Romieu et Monnières. Samson, Lafargue et Duparai ont été excellents; M<sup>11e</sup> Millen a partagé leur succès, dans un rôle de soubrette.

On diminue le prix des places et on fait un tarif d'été, le 29 juin, à l'occasion de la Saint-Pierre. Pour cette solennité on donne le Baron d'Albikrac, comédie en cinq actes, en vers, de Th. Corneille, retouchée et réduite à trois actes, avec prologue en vers, par MM. Abel Hugo et J.-J. Ader. Arrangement malheureux, dans lequel on n'a remarqué et applaudi que le prologue, dit admirablement par Samson.

Le 30 juin. — L'Innocence de la campagne, comédieen trois actes, en prose, par MM. \*\*\*, n'eut que deux représentations, si tumultueuses qu'il fut impossible d'en risquer une troisième. (Duparai, Provost, Samson; M<sup>11cs</sup> Wenzel et Anaïs.)

Le 21 juillet. — Les procustes du Baron d'Albikrac, renforcés cette fois de Romieu, mettent en trois actes le Tambour nocturne de Destouches et échouent comme la première fois.

Le 14 août, on devait jouer les Précepteurs, comédie en cinq actes, en vers, de Fabre d'Églantine, mais une heure avant l'ouverture des bureaux, des bandes placées sur l'affiche annoncèrent que cette pièce était retardée par indisposition. Quelques personnes ont prétendu qu'elle avait été défendue par ordre; elle avait cependant été autorisée par la censure. Mystère!

Le 24 août, pour la représentation gratuite annuelle, les Français en Espagne, à propos-vaudeville d'Abel Hugo et A. Vulpian. (Duparai, Provost, Samson; M<sup>1les</sup> Falcoz, Georges cadette.)

Le 24 septembre. — Le Frère et la Sœur, drame en quatre actes, en prose, de Camus-Merville, inspirée du quatrième mémoire de Beaumarchais. On avait prêté à cette production plus d'importance que l'auteur n'en avait attaché lui-même. Quoique bien jouée, elle ne tint pas l'affiche longtemps. (Perrier, Bocage, David, Samson; M<sup>11e</sup> Anaïs.)

Le 20 octobre. — La Reine de Portugal, tragédie en cinq actes, d'Ambroise Firmin-Didot. Encore le sujet d'Inès de Castro. Faiblement écrit, cet ouvrage eut un succès d'interprétation, résultat suffisant pour un homme qui ne s'occupait de littérature que par délassement.

Après les arrangeurs et les compilateurs, les mutilateurs se mettent de la partie : le 5 novembre, la Maison à deux portes, comédie en cinq actes, en prose, de Cailhava, que M. Ménétrier, acteur de l'Odéon, a réduite à trois actes, est accueillie plus que froidement. Samson s'y fit applaudir. (Duparai, M<sup>mes</sup> Millen et Brohan.)

Le 11 novembre. — Le Tribunal secret, tragédie en cinq actes, de M. Léon Thiessé. Le défaut d'intérêt, une

ressemblance trop frappante avec le *Mahomet* de Voltaire, un style parfois un peu trop naïf, provoquent les murmures du public.

Le cinquième acte s'est passé tout entier au milieu de l'hilarité générale: au moment où Eric-Bernard se disposait à dire, sans doute, que l'auteur désirait garder l'anonyme, un véritable combat s'est engagé dans le parterre; l'orchestre et la scène ont été envahis. La gendarmerie a paru, et ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'elle a pu entraîner un jeune siffleur. Force coups de poings, des habits déchirés, des chapeaux perdus dans la mêlée, ont servi d'épisodes à l'action principale. (Joanny, Lafargue, Provost; M<sup>lles</sup> Dupont et Gersay.)

25 novembre. — Guillaume et Marianne, drame en un acte, en prose, de Bayard, imitation ou adaptation de la petite pièce de Gothe, intitulée le Frère et la Sœur. Sujet léger, mais situation intéressante. Ce petit acte attira du monde à l'Odéon. (Perrier, Samson; M<sup>ne</sup> Anaïs.)

16 décembre. — Une journée de Vendôme, comédie en trois actes, en vers libres, par Draparnaud. Quoique trop longue, elle réussit. (Lafargue, Samson, Perrier, Thénard, Duparai; M¹les Anaïs, Gersay et Brohan.)

20 décembre. — Représentation extraordinaire, honorée de la présence des princes et des princesses de la famille royale. On donna LE SIÈGE DE GÊNES, ou le Comte d'Angoulême, comédie-vaudeville héroïque en deux actes, de Gentil, Fulgence, Ramond et Ledoux. Cette pièce, nulle sous le rapport dramatique, réussit comme ouvrage de circonstance. On fit répéter ce couplet :

> Un prince, un autre d'Angoulème, Chef adoré de cent mille soldats, Vole au péril de ses jours même Rendre un monarque à ses États. De palmes son front se couronne, De ses guerriers il est l'amour. Qui sait si bien défendre un trône Est digne d'y monter un jour.

Pendant l'entr'acte, la musique des Suisses exécuta derrière le rideau des marches guerrières, auxquelles l'orchestre de l'Odéon répondit par l'air de Vive Henri IV. Saül et une cantate de M. Saulnier, musique de Schneitzhefler, complétaient la représentation. (Thénard, Lafargue, Chazel, Samson, Bocage; M<sup>lles</sup> Anaïs, Millen, Brohan).

## 1824.

15 janvier, pour l'anniversaire : Molière au théâtre, comédie en un acte, en vers libres, de Romieu et Bayard. Quelques vers agréablement tournés ont fait réussir cette bluette, dont voici à peu près la donnée :

Molière veut faire répéter *Psyché*. Ses acteurs, qui se préparent secrètement à célébrer l'anniversaire de sa naissance, feignent de lui désobéir pour mieux le surprendre. Indigné de leur refus, Molière jure de les abandonner et se dispose à quitter le théâtre, lorsqu'on lui révèle le secret de la comédie. Molière ne peut tenir

contre un pareil trait d'attachement; ses camarades arrivent, sous différents costumes de leurs rôles, et couronnent leur maître et ami. Samson jouait Molière.

(Duparai, Provost; Mmes Delattre et Brohan).

17 janvier. — Luxe et indigence, ou le Ménage parisien, comédie en cinq actes, en vers, de Violet d'Épagny. Quelques sifflets, le premier soir, ont vainement protesté contre le succès de cette pièce, qui, grâce à d'heureuses coupures, réussit sans opposition les jours suivants et eut 200 représentations <sup>1</sup>.

(Samson, Perrier, Lafargue, Provost; M<sup>lle</sup> Anaïs.)

4 février. — HARALD, ou les Scandinaves, tragédie en cinq actes, de P. Victor (Lerebours), premier ouvrage de l'auteur qui remplissait avec grand talent le rôle de Harald. Cette pièce, très bien montée, n'obtint qu'un succès d'estime. (E. Bernard, David, Provost; M<sup>mes</sup> Dupont et Gros.)

Le 26. — Les Distraits, comédie-folie, en un acte, en vers, imitée de Kotzebue, par MM. Benjamin A.... et Tevoli D.... réussit.

(Chazel, Samson, Alphonse G.;  $M^{mes}$  Georges cadette et Sabattier).

Le 11 mars.— Léonie, ou la Vengeance d'une Femme, drame en cinquetes, en prose, de M. Hippolyte. Le sujet de ce drame était tiré de Jacques le Fataliste, de Diderot. Rires et sifflets. Tumulte. (Perrier, Duparai; M<sup>IIe</sup> Anaïs).

Reprise au Théâtre-Français, pour M<sup>11e</sup> Dupuis, en 4833, cette pièce eut 28 représentations.

Le 17.—Le Déménagement de La Fontaine, comédie en un acte, en vers, de M. Théodore Pein, obtint un franc succès, grâce à l'excellent jeu de Duparai.

Le 2 avril. — Pour la clôture et au bénéfice de M<sup>III</sup> Georges, qui devait, disait l'affiche, jouer pour la dernière fois à Paris, première de Jane Shore, tragédie en cinq actes, de M. Liadières; même donnée que celle de M. Lemercier, tombée la veille à la Comédie-Française, malgré Talma. M<sup>III</sup> Georges fut très applaudie dans cet essai de drame shakespearien <sup>1</sup>.

De tout temps on a fait des plaisanteries sur l'Odéon,mais jamais comme sous cette direction. Le lendemain de la tragédie de *Mathilde*, nous trouvons dans *le Miroir* cette annonce comique: « L'ouvreuse de la première galerie du théâtre de l'Odéon se sert de la voie du journal pour informer *le Monsieur* qui assistait à la deuxième représentation de *Mathilde*, qu'elle a trouvé une tabatière d'or qui doit lui appartenir! »

La Pandore répand le bruit que l'administration de M. de Gimel, trouvant l'éclairage ordinaire trop considérable pour ses habitués, a arrêté qu'il ne serait plus

<sup>1.</sup> Reprises: Les Femmes. — Œdipe. — Médée. — Athalie. — Les Châteaux en Espagne. — La fausse Agnès. — L'Orphelin de la Chine (M<sup>110</sup> Georges). — Sémiramis. — La petite Ville. — Beverley, qui fut un grand succès pour Perrier, Bocage et Provost. — Guerre ouverte. — Le Cid, où David fut acclamé, malgré un affreux costume abricot. — Les fausses Confidences. — Didon. — Mithridate. — Rodogune. — Le Joueur. — La Mère coupable. — Cinna. — Gabrielle de Vergy. — Nicomède. — Horace. — Britannicus. — L'Intrigue épistolaire. — Le Glorieux. — Rhadamiste et Zénobie. — Héraclius. — Le Bourru bienfaisant.

allumé qu'un bec par personne payante; les enfants audessous de sept ans ne jouiront que d'un demi-bec. Malgré cela on craint de ne jouer que dans les ténèbres. Les journaux les plus graves raillent le pauvre théâtre: « On a compté hier jusqu'à une demi-douzaine de spectateurs, qui prenaient le frais dans la salle », dit le Journal des Débats. « C'est le théâtre le plus plaint de Paris », dit le comique Odry, dans ses calembredaines. « Il est si malade qu'il a besoin d'être administré », lui répond son camarade Vernet.

Heureusement un nouveau directeur allait prouver que faire de l'argent sur la rive gauche n'était pas une pure chimère.

Signalons, parmi vingt débuts 1:

29 octobre 1822.—M. Dubois-Davesne, premier prix de tragédie, dans Mérope; demi-succès, non engagé. 30 mai 1823, le chef de la dynastie des Brohan, la charmante Suzanne, qui 'sortait du Conservatoire, dans les rôles de Dorine du Tartufe et de Lisette des Folies amoureuses, avec le plus grand succès; en peu de temps elle devint l'actrice préférée du public de l'Odéon. « C'est la femme qui rit le mieux de Paris », disent les journaux de cette époque. Le 4 juin, elle joue Finette du Dissipateur

<sup>4.</sup> Débuts: 3 octobre 4822, Céline Chantal; 42 octobre, M<sup>110</sup> Saint-Félix; 20 décembre, M. Delaunay; 3 mai 4823, M<sup>110</sup> Virginie Legrand; 5 juin, M. Nestor; 42 juin, M<sup>mo</sup> Destrieux-Ribou; 48 juin, M<sup>110</sup> Belleval; 7 juillet, M. Florent; 46 juillet, M. Lejay; 22 juillet, M<sup>110</sup> Boulanger-Longayroux; 5 août, M<sup>110</sup> Dartois; 20 août, M<sup>mo</sup> Palzis; 40 décembre, M<sup>110</sup> Montval; 6 mars 4824, M. Daiglemare.

et Lise des Rivaux d'eux-mêmes, et coup sur coup les grands rôles du répertoire.

Le 16 juin. —  $M^{mes}$  Valmonzey et Meynier dans Andromaque.

Le 10 juillet. — M<sup>11e</sup> Dupont dans Phèdre.

Le 10 septembre. — M<sup>lle</sup> Gros dans la Femme jalouse.

### BÉNÉFICES.

17 mai 1823, d'Eric-Bernard, avec Potier dans le Tailleur de Jean-Jacques. — 2 novembre, de Perrier, dévalisé par des voleurs : Potier joue, avec les acteurs de l'Odéon, le Français à Londres de Boissy, et les Frères féroces, avec Arnal, Brunet et Jenny Vertpré. M<sup>me</sup> Pasta chante le troisième acte de Roméo et Juliette. — 21 décembre, de M<sup>me</sup> Petit: M<sup>me</sup> Pasta dans le premier acte de Tancrède; Nina, ballet de l'Opéra, et les Anglaises pour rire, avec Potier, Brunet, Arnal. — 22 février 1824, de « la petite orpheline de Wilna », Nadèje Fusil : on donne Lisinska, ou la Paysanne russe, intermède assez médiocre, imité du russe, et joué pour cette fois seulement par des acteurs des différents théâtres de Paris. M<sup>lle</sup> Nadèje, dans un rôle de Bohémienne, chantait une romance russe et dansait un pas national; on ne demanda pas l'auteur. Le troisième acte de Romeo e Giuletta, de Zingarelli, avec Bordogni, Levasseur, Mme Pasta et Mme Cinti; on finit par le ballet le Carnaval de Venise.

Le 18 mars. — Représentation d'adieux du vieux

Valville, ancien artiste et ancien régisseur. Talma, M<sup>11e</sup> Mars, Potier, Brunet, Tiercelin, Paul, M<sup>11e</sup> Noblet, etc. s'empressèrent de concourir à cette dernière soirée de leur vieux camarade. La recette s'éleva à plus de 13,000 fr. On joua Hamlet, la Jeune [Femme colère, les Deux Précepteurs, et l'Opéra donna un ballet de son répertoire. — 26 mars, de la veuve de Perroud. — 2 avril, de M<sup>11e</sup> Georges.

Le 3 avril, l'Odéon clôturait au bruit de la cloche de Procida, avec les Comédiens et les Vépres siciliennes.

Le 11 avril, on rouvrit un jour pour le bénéfice de Victor.

# CHAPITRE IV

1824-1825-1826. Direction Bernard. — L'Odéon devient théâtre de chant. — Traductions étrangères. — Castil-Blaze. — Le Barbier de Séville de Rossini. — Robin des Bois. — Le Massacre des Innocents, ou la Bataille de Bethléem. — Débuts de Duprez. — La tragédie alterne avec l'opéracomique: Cléopâtre, Fiesque, Jeanne d'Arc, Rienzi. — Adieux de Samson.

Après les comédiens en société, après la régie intéressée de l'État, nous arrivons, dans cette nouvelle période, à la direction pure et simple.

Bernard, de son vrai nom Wolf, ancien chanteur de province, ancien directeur de Bruxelles, que le public parisien avait vu débuter un an auparavant au Théâtre-Français dans l'emploi des rois, qu'il remplit un certain temps après à Rouen, Bernard sollicita le 1<sup>er</sup> juillet l'Odéon à ses risques et périls, avec le droit d'y jouer tous les genres.

Dès que cette proposition fut connue, les auteurs adressèrent une pétition au ministre chargé des beauxarts, pour lui représenter « qu'en se débarrassant ainsi d'un fardeau nécessaire au profit d'un homme, on favorise une spéculation particulière; qu'on aura deux théâtres italiens, une scène de genre de plus, mais un grand et utile théâtre français de moins. » M. de Corbières, à

la Chambre des députés, se fit même l'interprète de ces justes réclamations; malheureusement, M. de Gimel, devenu commissaire royal, insistait près du ministre pour qu'on abandonnât un théâtre qui n'avait donné à l'État que des ennuis.

La demande de Bernard fut accueillie favorablement. Le 16 août 1823 <sup>1</sup>, il obtint le privilège qu'il sollicitait

- 4. « Le privilège du second Théâtre-Français est accordé au sieur Bernard pour y jouer la tragédie, la comédie et, s'il le désire, l'opéracomique; mais, pour ce dernier genre, les pièces échues au domaine public seulement, et les pièces prises dans les répertoires italien et allemand, et la comédie mêlée de chants, c'est-à-dire toutes celles dépendantes de l'ancien répertoire du Théâtre-Français, dans lesquelles il se trouve un ou plusieurs airs; mais nullement, ni sous aucuns prétextes, les pièces provenantes du répertoire du vaudeville, ni aucune pièce qui en aura le caractère. »
- « Il en jouira pendant l'espace et terme de douze années, qui commenceront à courir le 4er avril 4824 et qui finiront le 31 mars 4835, pour, ledit Bernard, exploiter le privilège et diriger ledit théâtre à ses risques, périls et fortune, aux charges, clauses et conditions qui vont être énoncées et stipulées au présent traité.
- α Art. 4. Gratuité de la salle et dépendances. Art. 5, Subvention de 60,000 francs payables par douzièmes, à titre d'indemnité et de loyer des loges royales. Art. 6 et 7, Matériel. Art. 8, Carnaval, bals masqués ou non masqués et redoutes. Art. 9, Clòture de deux mois. Art. 40, Établissement de tout autre théâtre sur la rive gauche. (Droit de l'Odéon à ce sujet.) Art. 44, Spectacle quotidien. Douze places d'acteurs secondaires pour les élèves du Conservatoire, à 4,500 francs. Le directeur devra souffrir que sans délai, sans empêchement et sans indemnité, tout acteur ou actrice de la troupe du second Théâtre-Français soit admis ou appelé à débuter sur tel autre théâtre royal qu'il plaira à l'autorité; même chose pour tout autre théâtre, en le prévenant six mois d'avance. Art. X. Comité de lecture. »

(Premier tra té entre le sieur Claude Bernard, entrepreneur du théâtre de l'Odécn, et M. l'intendant des théâtres royaux, baron de la Ferté, 46 août 1823).

avec une subvention de 60,000 francs, qui fut portée à 100,000 le 16 novembre 1824.

Puisqu'il était décidé qu'on allait faire de l'Odéon un théâtre de province, il était impossible de choisir mieux que Bernard pour mener à bien une telle entreprise. Intelligent, actif, il remplaçait l'acteur malade, jouait et chantait tous les rôles au pied levé, entre temps déclamait les cantates nouvelles, et mettait la main à la pâte avec un entrain extraordinaire.

Il devint rapidement l'idole du parterre, qui ne manquait jamais, après une première houleuse, — et Dieu sait s'il y en avait alors, — de l'appeler en scène pour l'interpeller sur tel ou tel détail du spectacle. Ce grand et gros homme paraissait et, avec quelques gaies paroles débitées d'un ton paternel que n'ont pas oublié ceux qui l'ont entendu, il calmait la colère ou la susceptibilité d'un public bruyant et peu indulgent peut-être, mais jeune et enthousiaste.

Dans le cours de cette direction, nous allons trouver plus d'une représentation célèbre par les colloques de Bernard avec ses spectateurs. Disons que, dans aucun théâtre, à aucune époque, on ne vit une activité pareille; vingt nouveautés, moitié lyriques, moitié dramatiques, plus de trente reprises furent données à l'Odéon en l'espace de neuf mois <sup>1</sup>. Malheureusement, dans ces travaux

<sup>4.</sup> Voici comment étaient composées les deux troupes à cette époque:

Administration. — Édouard, régisseur de la comédie; Brochard, régisseur de l'opéra; Douesnel, sous-régisseur; Douesnel jeune, secré-

nombreux, on négligea la comédie et la tragédie, ce qui amena le départ de David et de plusieurs comédiens de talent.

Le 27 avril, on inaugura avec les Trois Genres, prologue en un acte, en vers:

M. d'Herbelin, le héros du Voyage à Dieppe, a juré de ne pas mettre les pieds à l'Odéon, où il a été mystifié; un de ses amis l'y conduit cependant, et le fait assister à la répétition de quelques scènes de tragédie, de comédie et d'opéra. D'Herbelin, se croyant tour à tour au Théâtre-Français et à Feydeau, applaudit bruyamment. A la fin de l'acte, 'Samson est venu nommer: Boïeldieu et Auber pour la musique, M. Pichat pour la tragédie, M. E. Dupaty pour la comédie, Scribe pour l'opéracomique.

(Perrier, David, Éric-Bernard, Duparai, Samson, Auguste, Provost et le directeur Bernard jouaient dans cette pièce de circonstance, ainsi que M<sup>mes</sup> Florigny et Brohan).

taire surnuméraire de la régie; Loignon, secrétaire de l'administration; Ozanne, souffleur et bibliothécaire; Fradelle, contrôleur.

Tragédie. — Joanny, Ligier, David, Provost, Félix Huart, Éric-Bernard, Lafargue, Auguste, Paul; M<sup>mes</sup> Georges Weimer, Dupont, Charton, Falcoz, Dartois, Gersay, Dorsay, Gros.

Comédie. — Perrier, Samson, Provost, Duparai, Dellemence, David, Félix Huart, Lafargue, Arnaud, Ménétrier, Édouard; M<sup>mes</sup> Anaïs, Brohan, Gros, Dutertre, Falcoz, Chazel, Perroud, Dartois, Gorenflot, Millen, Gersay, Dorsay.

Opéra. — Lecomte, Campenaut, Léon Bizot, F. Valère, Camoin, Auguste Lebrun, Lattapy, A. Maire, Saint-Preux; M<sup>mes</sup> Montano, Valère, Florigny, Letellier, Camoin, Millen, Pouilley, Régnier, Virginie Cabirel, Dorsah, Saint-Amand.

Le 6 mai. — Pour les débuts de l'opéra, le Barbier de Séville, arrangé par Castil-Blaze, musique de Rossini. On prétendait alors qu'il n'y avait plus de chanteurs en province, cette soirée prouva le contraire. (MM. Lecomte, Camoin, Léon, Valère; M<sup>mès</sup> Montano, Camoin.)

Le 11 mai. — Ourika, ou l'Orpheline africaine, comédie en trois actes, en prose, par MM. de Courcy et Merle, a trouvé des juges inflexibles qui n'ont pas voulu l'entendre. A la fin du deuxième acte, un spectateur impatienté a crié : Au fait! Les acteurs ont joué au milieu d'un brouhaha continuel. Une seule représentation.

(David, Duparai, Samson; M<sup>11es</sup> Anaïs, Gros, Dutertre.)

Le 5 juin. — Les Folies amoureuses, opéra-bouffe en trois actes, d'après Regnard, par Castil-Blaze, musique de cinq auteurs. Succès.

(Camoin, Lecomte, Valère; M<sup>mes</sup> Florigny, Letellier.) Le 12 juin. — L'Adjoint et l'Avoué, comédie en deux actes, en prose, de MM. A. Romieu et Alfred de Wailly. De l'esprit, des situations plaisantes. (Samson et Provost; M<sup>lle</sup> Dutertre.)

Le 2 juillet. — Cléopâtre<sup>1</sup>, tragédie en cinq actes, en vers, par M. A. Soumet. On a critiqué la donnée de cette œuvre, mais on a applaudi le style de l'auteur. Le succès, contesté à la première, s'affirma le lende-

<sup>1.</sup> On n'a pas eu à redouter le mot plaisant d'un spectateur à qui l'on demandait son avis sur la Cléopâtre de Marmontel, en 1750,
pour laquelle Vaucanson avait composé un serpent qui sifflait en déroulant ses anneaux — et qui répondit : « Je suis de l'avis de l'aspic. »

main. (Joanny, Ligier, Provost; M<sup>mes</sup> Georges, Dupont, Anaïs, Gersay.)

Le 29 juillet. — L'Écolier d'Oxford, comédie en trois actes, en prose, de feu Wafflard, réussit.

(Provost, Samson; Mile Anaïs.)

Le 2 août. — La Pie voleuse 1, opera-seria en trois actes, d'après le drame de MM. Caignez et Daubigny, et l'opéra italien la Gazza ladra, paroles ajustées sur la musique de Rossini par Castil-Blaze. Cet ouvrage, dont la donnée avait déjà attendri le public de la Porte-Saint-Martin et charmé celui des Bouffes, réussit brillamment, malgré la platitude du poème. Beaumarchais avait raison quand il écrivait : « Ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante! »

(Valère, Léon, Camoin, Saint-Preux, Maire; M<sup>mes</sup> Valère, Florigny, Camoin, Montano.)

Le 16 juillet. — Arthur de Bretagne<sup>2</sup>, tragédie en cinq actes, en vers, de M. Chauvet, début qui annonçait d'heureuses dispositions. Demi-succès. Une allusion en faveur des Grecs a été vivement applaudie.

(Ligier, David; Mmes Charton, Gersay.)

- Le 24 août. — À l'occasion de la Saint-Louis, la PIÈCE DE CIRCONSTANCE, ou le Théâtre dans la caserne, à-propos vaudeville en un acte, par Vulpian et Lassagne. De la gaieté, de jolis couplets. On applaudit la cantate : Vive le roi! Vive la France!

<sup>4.</sup> La Pie n'a pas produit autant que le Barbier, qui fut un des grands succès de la rive gauche.

<sup>2.</sup> Shakespeare, Ducis et M. Aignan avaient déjà traité ce sujet.

Le 27 septembre. — Le Maréchal de Biron, tragédie en cinq actes, en vers, par M. le comte Duparc de Loch-Maria; ouvrage estimable. La donnée de cette pièce a rappelé, paraît-il, au jeune parterre de l'Odéon le procès et la mort du maréchal Ney. Comme on y appelait constamment Biron « le maréchal », la ressemblance a paru encore plus grande, aussi les applaudissements ont-ils été nombreux et le succès très vif. On a surtout souligné ce vers :

Les enfants des proscrits sont hommes avant l'âge.

(Perrier, Joanny, Provost; Mmes Charton, Anaïs.)

Le 30 septembre. — Un Retour de jeunesse, comédie en un acte, en vers, de M. R. \*\*\*. Le dialogue valant mieux que la pièce, on n'a sifflé qu'à moitié. L'auteur anonyme la retira après la première.

Le 21 octobre. — Le Sacrifice interrompu, opéra en trois actes, musique de Winter, arrangée par MM. Voght et Crémont. Paroles traduites par MM. de Saur et de Saint-Geniez; ouvrage un peu long, qui réussit cependant, grâce aux beautés musicales des premier et troisième actes.

(Mme Montano.)

Le 27 octobre. — Le Veuvage et les Fiançailles, comédie en quatre actes, en prose, par M. M.... Les sifflets accompagnèrent le premier acte, interrompirent le second et ne permirent pas d'achever le troisième.

(Samson, Duparai; Mmes Anaïs et Brohan.)

Le 3 novembre. — A l'occasion de la Saint-Charles, le Règne de Titus, cantate nouvelle, musique de M. Verger.

Le 5 novembre. — Grand succès avec Fiesque, tragédie en cinq actes, en vers, de M. Ancelot, sujet imité de Schiller et déjà traité par Saint-Marcelin et Lamartellière. Cette pièce n'eut que cinq représentations; elle fut reprise le 18 janvier 1826.

(David, Joanny, Provost; Mile Charton.)

Le 23 novembre. — L'Officier de fortune, comédie en un acte, en prose, par MM. Raissin et Descloseaux. Une seule représentation. Dès la huitième scène, les sifflets ont fait baisser la toile.

(Duparai, Provost, David, Samson; M11e Anaïs.)

Le 7 décembre. — Robin des bois, ou les Trois balles, opéra-féerie en trois actes, musique de Ch.-M. de Weber, arrangement ou imitation du Freyschütz, par Castil-Blaze et Thomas Sauvage. Sans entrer dans le compte rendu de cette œuvre, qu'aujourd'hui tout le monde connaît, disons que Bernard l'avait admirablement montée. Au premier acte, l'on a remarqué et applaudi une fort belle chanson de table, d'un caractère tout à fait neuf; au deuxième acte, un duo agréable, un trio plein de sentiment et un chœur de divinités infermales; ensin le fameux chœur des chasseurs au troisième acte, obtint les shonneurs du bis. Malgré toutes ces beautés, saluées au passage par des bravos, la première fut loin d'être un succès.

L'exécution, à l'exception de Valère et de sa femme, faillit tout compromettre; Campenaut, qui relevait de maladie, ne pouvait donner une seule note. Bernard dut venir réclainer pour lui l'indulgence. Plusieurs motifs de

musique sans couleur et des naïvetés trop fortes dans le poème excitèrent des murmures et provoquèrent même quelques sifflets; l'orchestre, les chœurs et les décorations eurent seuls droit aux éloges. L'effet fut assez considérable pour indiquer à Bernard qu'il avait là une mine à exploiter; il retarda la seconde de neuf jours, remplaça Campenaut par Lecomte, se chargea du rôle de Reynold, et obtint un succès complet et éclatant à la deuxième. Pendant plus de cent représentations on refusa du monde. Chapeaux, modes, tout fut à la Robin des bois.

(Lemaire, Campenaut, Lattapy, Valère, Édouard; M<sup>mes</sup> Valère, Letellier.)

Le 13 décembre. — L'Enfant trouvé<sup>1</sup>, comédie en trois actes, en prose, de Mazères et Picard, réussit. « Les enfants de l'amour sont toujours heureux! »

(Duparai, Samson, Provost; M<sup>11e</sup> Anaïs.)

Le 22 décembre. — Isidore Flammarion et Lockroy donnent sans grand succès la Vestale, tragédie en trois actes, en vers. Lockroy abordait comme auteur une scène dont il allait devenir plus tard, comme artiste dramatique, une des plus grandes illustrations. Flammarion, acteur intelligent, jouait alors les seconds emplois à l'Odéon.

(Joanny, David; M11e Charton.)

Reprises d'opéras : Philippe et Georgette. — Richard cœur de Lion. — Sylvain. — La fausse Magie. — L'É-

<sup>1.</sup> Reprise au Théâtre-Français.

preuve villageoise. — Le Tableau parlant. — Raoul de Créquy. — Blaise et Babet. — L'Amant jaloux. — La Rosière de Salency 1.

On remit aussi à la scène une foule de tragédies et de comédies, entre autres : le Paria, avec des chœurs de M. Aymon<sup>2</sup>, l'Hôtel garni, la Coquette corrigée, le Festin de Pierre, le Glorieux, les trois Sultanes, etc., etc.

Vingt-sept débuts, dont les plus importants:

M. Félix Huart, dans Luxe et Indigence (28 avril). Ligier<sup>3</sup>, dans Iphigénie en Aulide<sup>4</sup>, grand succès, (1<sup>er</sup> mai). Acteur de talent, admirable de vigueur et de puissance dramatique.

- 4. En 4773, à la mort de Louis XV, les théâtres étaient restés fermés trente-cinq jours, du 40 mai au 45 juin. Cette année, le 43 septembre, tous les théâtres fermèrent à l'occasion de l'état de danger où se trouvait le roi Louis XVIII, mort le 46, à quatre heures du matin. Le 23, son corps fut porté solennellement à Saint-Denis, et, le 24, on rouvrit les spectacles. Les théâtres royaux furent indemnisés de 46,000 francs, et, par la plus cruelle injustice, les petits théâtres ne touchèrent rien.
- 2. Cette musique n'ayant pas produit l'effet qu'on en attendait, on la supprima à la troisième. M. Fétis collabora à cette adaptation musicale.
  - 3. Ligier (Pierre), né à Bordeaux le 44 décembre 4797, mort en 4872.
- 4. Cette représentation fut troublée par un incident. Le public, on ne sait pourquoi, siffla M<sup>mes</sup> Gros, Gorenflot et Georges. Celle-ci, peu habituée à ce bruit, quitta la scène. On voulut qu'elle vînt faire des excuses, elle s'y refusa. Le surlendemain elle publia dans les journaux une lettre pour se justifier, et Bernard vint le soir annoncer au public, qui s'informait de l'incident, que M<sup>11e</sup> Georges ferait des excuses le lendemain. Le 18, dans *Mérope*, où elle fut admirable, elle s'interrompit et dit au parterre : « Messieurs, si j'avais eu le malheur de manquer au public, je ne me serais jamais représentée devant vous. » Elle fut alors rappelée et applaudie avec transport.

Campenaut (de son vrai nom Campenhout), dans le Barbier de Séville, opéra (12 mai). Musicien, acteur, chanteur et compositeur, auteur de la Brabançonne, le chant populaire belge.

Rosambeau (né en 1753, mort le 15 octobre 1845), dans Bartholo du Barbier de Séville, opéra (19 mai). Cet acteur nomade, qu'on avait vu tour à tour à la Gaîté, aux Variétés étrangères, à Feydeau, à Louvois, etc., et qui revenait de Lyon après avoir été à Lille, fut reçu en remplacement de Camoin.

Rosambeau (Minet) était un des types les plus complets de cette race de comédiens décrite par Scarron et qui disparaît tous les jours. Pourquoi dès cette époque ce comédien de valeur, paraît-il, ne fit-il point partie de la troupe de l'Odéon, même après le bon accueil qu'il reçut? On l'ignore. Rosambeau fut une vraie comète dramatique, visible à Paris aux intervalles les plus divers. C'était un homme à part, un type étonnant, une de ces intelligences rares qui, très propres à tout, n'arrivent souvent à rien.

M<sup>116</sup> Charton, dans Manlius, grand succès (17 juin) 1.

<sup>4.</sup> M. Lebrun et M<sup>11e</sup> Florigny (M<sup>me</sup> Valère) (4er mai); Letellier et Saint-Preux (14 mai); M<sup>11es</sup> Jaunart et Saint-Amand (46 mai); MM. Florent et Latappy (48 mai); Adrien (20 juin); M<sup>me</sup> Darcey (22 juin); M<sup>11e</sup> Cholet (24 juin); MM. Dulin et Lerminez (42 juillet); Warin (14 juillet); Léon Noël (47 juillet); Gustave (6 août); M<sup>11e</sup> Roy (7 août); M. Derneiville (26 août); M<sup>mes</sup> Berthier et Chablos (8 septembre); Théophile (6 octobre); M<sup>11e</sup> Léon (12 octobre).

### 1825

Vingt-cinq nouveautés, opéras, tragédies, comédies, sont données dans le cours de cette année :

1<sup>er</sup> janvier. — Apollon II, ou les Muses à Paris, revue en un acte, mêlée de couplets, de MM. A. Romieu et Ferdinand Langlé, réussit. Ce couplet, que l'Odéon, en veine de succès, adressait à un autre théâtre moins heureux, fit beaucoup rire:

Au Vaudeville en procès, Combien de bluettes Obtiennent de grands succès Devant les banquettes. A ses auteurs sans crédit, Talent et recette Gaîté, spectateurs, esprit, Je leur en souhaite.

(Thénard, Provost, Samson; M<sup>mes</sup> Millen et Dutertre.)

Le 15 janvier. — La Fête de Molière, comédie épisodique en un acte, en vers, premier ouvrage dramatique de l'excellent acteur Samson. Cette petite pièce bien faite, où l'on voit Molière dans son ménage, fut très applaudie. (Perrier, Samson, Duparai, Provost; M<sup>mes</sup> Dutertre et Delâtre.)

Le 1<sup>er</sup> février. — L'Orphelin de Bethléem, tragédie en cinq actes, en vers, par M. L\*\*\*, âgé de vingt-trois ans, plus tard l'abbé L..., fut une des plus orageuses représentations d'alors. Les deux premiers actes avaient été écoutés avec bienveillance; un incident fatal vint tout à coup indisposer les spectateurs; le jeune Eliacin allait entrer en scène, lorsque E. Bernard vint annoncer que l'enfant chargé du rôle s'était pris le pied dans un trapillon 1, et s'était blessé. Après un entr'acte, on continua la pièce, mais l'absence du héros avait refroidi les spectateurs; l'ennui vint, puis l'impatience, une moitié du public se mit à siffler, l'autre à applaudir, si bien qu'une tragédie, autrement sérieuse que celle que jouaient les comédiens, commença dans la salle. Les deux partis exaspérés se précipitent l'un sur l'autre avec fureur, pendant que les spectateurs pacifiques, effrayés, franchissent l'orchestre et escaladent la scène pour fuir. Après une demiheure de mêlée, les payants avaient culbuté les gratis. Enfin le calme se rétablit, mais la pièce était perdue; les huées l'ont accompagnée jusqu'au baisser du rideau. Cette soirée fut désignée dans le quartier latin sous le nom du Massacre des Innocents, ou la Bataille de Rethléem 2.

(E. Bernard, David, Joanny; M<sup>mes</sup> Charton, Gersay, la petite Frédéric.)

Le 10 février. — ROMAN A VENDRE, ou les Deux Libraires, comédie en trois actes, en vers, précédée d'un

<sup>4.</sup> Morceau de bois servant à boucher les interstices du plancher de la scène.

<sup>2.</sup> A la suite de ce scandale, Bernard annonça dans les journaux qu'il supprimait la claque! Mais ce phénix des abus dramatiques ne tarda pas à renaître de ses cendres.

la salle.

prologue, par Bayard. Ce prologue relatait l'expulsion récente des claqueurs. — Succès.

(Perrier, Samson, Provost, Duparai; M<sup>mes</sup> Millen et Anaïs.)

Le 14 mars. — Au bénéfice de M<sup>llo</sup> Georges, Jeanne d'Arc<sup>1</sup>, tragédie en cinq actes, d'Alex. Soumet, grand succès littéraire. M<sup>llo</sup> Georges fut très remarquable <sup>2</sup>.

(Joanny, Ligier, Provost, Éric-Bernard; M<sup>le</sup> Charton.) Le 25 avril. — L'Indiscret, comédie en cinq actes, en vers, de Théaulon; insuccès. Quelques coupures ayant été faites, la pièce fut mieux accueillie à la deuxième; mais à la troisième on ne voulut rien entendre, et, comme la cabale était évidente cette fois, on fit évacuer

(Eric Bernard, Perrier, Provost, Samson; M<sup>no</sup> Anaïs.) Le 9 mai. — Au bénéfice de Joanny, ouverture à grand orchestre et deux premières : La Mort de César, tragédie en cinq actes, en vers, de M. Royou, censeur. Épouvantable chute! A partir du deuxième acte les sifflets n'ont pas cessé. Au quatrième acte, au moment où les Romains conspiraient contre César et le parterre contre les Romains, l'auteur s'est précipité au milieu de la scène, a arraché son manuscrit des mains du souffleur, et s'est éloigné en faisant au public un geste menaçant. Un affreux charivari suivit cette apparition. La

<sup>1.</sup> Sujet déjà traité par Davrigny et Dumolard.

<sup>2.</sup> Cette représentation, augmentée de Robin des Bois, produisit 7,564 francs de recette. On avait reçu, le 7 août précédent, une Jeanne d'Arc de M. Nancy, qui ne fut pas représentée.

toile s'est immédiatement baissée, mais, sur la réclamation générale, on dut finir la pièce. Une seule représentation.

(Joanny, Alphonse, E. Bernard, Beauvallet, Auguste; M<sup>me</sup> Valmonzey.)

L'autre première : Les Noces de Gamache, opérabouffe en trois actes, traduit de l'allemand, musique de Mercadante, arrangée par M. Guénée, paroles de M. Th. Sauvage et H. Dupin, réussit.

Le 19 mai. — Le Dernier Jour de Folie, comédie en trois actes, en prose, de MM. Romieu et Bayard. Succès contesté. (Samson, Provost, Duparai; M<sup>ne</sup> Millen).

Le 7 juin. — A l'occasion du sacre de Charles X, spectacle gratis. Louis XII, ou la Route de Reims 1, opéracomique en trois actes, musique de Mozart, paroles de MM. de Saint-Georges, Vergne, Leroux et Lauréal. Succès. On a remarqué une fort belle décoration représentant Reims et sa cathédrale. Le directeur jouait et chantait le rôle de Louis XII.

Le 27 juin. — Les Nouveaux Adelphes, ou les Deux Éducations, comédie en cinq actes, en vers, imitée de Térence, par M. P.-J. Lesguillon. Cette pièce, qui rappelle plus d'une scène de l'École des Maris, était le début de l'auteur; la jeunesse des écoles a vaillamment soutenu un ancien camarade. L'affiche annonçait un prologue ainsi composé: l'acteur, M. Jolly; l'auteur, M<sup>lle</sup> De-

<sup>4.</sup> Le 47, la famille royale vient voir cette pièce. La rue de l'Odéon était bordée d'ifs lumineux dans toute sa longueur. Margaillon chanta un couplet de circonstance; le galant Bernard fit distribuer des bouquets à toutes les dames.

lattre. La censure, on ne sait pourquoi, l'interdit au dernier moment; le public l'ayant réclamé, et très violemment, Bernard sut tout calmer avec une de ses gaies harangues.

(Thénard, Duparai, Samson, Provost; M<sup>mes</sup> Falcoz, Anaïs et Millen).

Le 30 juin. — Les Français au sérail, opéra-comique en deux actes, traduit de l'italien par MM. Hyacinthe Albertin et Fleury, musique de feu Devienne; seconde édition des Visitandines, dont le poème était défendu alors. On avait ajouté à la musique primitive un morceau de l'Élisabeth de Rossini, que M. Montano a chanté d'une manière ravissante. Demi-succès.

Le 16 juillet. — Les deux Annettes, comédie en un acte, en prose, de M. Caigniez, qui a gardé l'anonyme. Chute. (Samson, M<sup>mes</sup> Delattre et Anaïs.)

Le 25 juillet. — OTHELLO, ou le More de Venise, opéraseria en trois actes, traduit de l'italien par le fécond Castil-Blaze. Jouée avec succès en province, cette œuvre, regardée comme la plus classique de Rossini, réussit brillamment. (Lecomte, Lemoule, M<sup>me</sup> Messyn).

Le 13 août. — LES DEUX ÉCOLES, ou le Classique et le Romantique, comédie en trois actes, en vers, de MM. J. Ader et Léonard Detchevery, qui ont gardé l'anonyme, le premier soir, devant la sévérité du parterre.

(Duparai, Samson, Provost; M<sup>mes</sup> Dutertre, Verneuil et Delâtre.)

Le 16 août. — La Comédie à la campagne, opéracomique en deux actes, en vers libres, paroles de F. Duvert sur la musique de Cimarosa, arrangée par M. Crémont (imitation de *l'Impresario in angustia : le Directeur dans l'embarras*). Demi-succès.

Le 7 septembre. — Les Trois Cousins, ou l'Indécision, comédie en un acte, en vers, de M. de Rancé, réussit.

(Thénard, Joly (Volnys); Mmes Millen, Anaïs.)

Le 28 septembre. — Alain Blanchard, citoyen de Rouen, tragédie en cinq actes, de M. Dupias sils. Qui est-ce qui disait que nul n'est prophète en son pays? L'auteur avait sait représenter cette tragédie à Rouen, sa ville natale, la veille de la première à l'Odéon. Elle réussit dans la Seine-Inférieure, mais sombra sur la scène parisienne.

(Joanny, E. Bernard, A. Geniez, Beauvallet; M<sup>mes</sup> Valmonzey et Charton.)

Le 8 septembre. — Le Mort dans l'embarras, comédie en trois actes, en vers, de de Wailly et Duval. Demi-succès. On a nommé: « MM. Gustave et Léon. »

(Provost, Samson, M<sup>11e</sup> Anaïs.)

Le 31 octobre. — La Dame du lac, opéra-seria en uatre actes, paroles de MM. d'Épagny, Miel, Th. Sauvage et Auguste Rousseau, musique de Rossini, arrangée sur les paroles françaises par M. Lemierre de Corvey. Cette imitation de la Donna del Lago obtint un succès complet et fructueux.

(Lecomte, Margaillan, Cœuriot, Bultel; M<sup>mes</sup> Lemoule, Montano et Albert.)

Le 4 novembre (spectacle gratis à tous les théâtres):

Les deux Adjoints, ou Dansera-t-on? comédie-vaudeville en un acte, de MM. Vulpian, Lassagne et Ledoux; succès mérité. Voici l'un des couplets du vaudeville sinal:

AIR: La ronde du Maçon.

En tous lieux, calmant les alarmes, Faisant partout régner la paix, De l'indigent sèchant les larmes, Voilà bien nos princes français.

Vous, dont l'incendie et l'orage
Viennent dévaster l'héritage,
Vous tous que le malheur frappa,
Du courage! (bis.)

Les Bourbons sont toujours là!

Le 17 novembre. — Préciosa, ou la Bohémienne, opéràcomique en trois actes, ou plutôt drame en prose de Th. Sauvage, avec ouverture et chœurs de Ch. Weber. Dès la première pièce, au début du spectacle, le parterre avait appelé le directeur et l'avait interpellé à propos du remplacement de Samson par Arnaud, qui avait dû quitter la scène devant les marques du mécontentement général. Ce début n'annonçait rien de bon; aussi, malgré la musique de Weber, Préciosa ne vit la rampe qu'une fois. L'orage gronda dès le premier acte et alla crescendo jusqu'au moment où il ne fut plus possible d'entendre une note de l'orchestre. Le ridicule du dialogue et l'insuffisance de la principale interprète furent, paraît-il, les causes principales de cet insuccès. Les rires et les sifflets alternèrent toute la soirée, jusqu'à la chute du rideau. On croyait la soirée finie, quand le parterre eut la fantaisie de savoir, de la bouche du directeur, la fin de

la pièce, qu'il n'avait pas voulu entendre. Bernard, qui jouait dans cet opéra le rôle de Hayardin (personnage farouche et sensible), parut, vêtu de sa cotte de mailles, et, d'un air fort mécontent, s'adressant au parterre : « Eh bien, messieurs! qu'y a-t-il encore? votre décision vient d'être respectée, la toile est tombée! que voulez-vous de moi? » — « La fin, monsieur Bernard, contez-nous la fin? » — « Préciosa est reconnue par ses parents et moi je suis pendu, voilà la fin!!! »

(Thénard, Joly (Volnys), Duparai, Provost; M<sup>me</sup> Gros). Le 23 novembre. — Les Chapeaux, comédie en trois actes, en prose, par MM. Baudouin d'Aubigny et Auguste Maillard, ont été condamnés pour le fond et pour la forme. Cette fois, on n'eut pas besoin d'instruire le public du dénouement; ce fut lui qui s'en chargea. Un applaudissement maladroit ayant révélé la présence de claqueurs, les étudiants se sont précipités sur le devant du parterre et, après une mêlée acharnée, ont expulsé « les chevaliers du lustre ».

Le 3 décembre. — Camille, ou le Capitole sauvé, tragédie en cinq actes, en vers, de Nép. Lemercier. On sait le sujet : Rome, si souvent ingrate envers ses plus illustres citoyens, avait banni Camille. Ce héros vivait en paix depuis deux ans parmi les Ardéens, lorsque l'apparition de Brennus et de ses légions barbares, au sein même de Rome, le force à ressaisir les armes. A la tête de la jeunesse, il apprend aux vainqueurs ce que peut le courage d'une poignée de braves combattant sur le sol de la patrie. L'allusion bonapartiste était facile à saisir : Lemer-

cier comptait sur un de ces succès politiques dont il avait l'habitude. Une indisposition d'Éric Bernard déjoua ce calcul. Pour ne pas retarder la première, le directeur, qui ne doutait pas assez de lui, se chargea du rôle de Brennus. Dès qu'il parut, il ne fut pas pris au sérieux un instant et devint l'objet des huées et des sarcasmes du parterre. Il ressemblait exactement au chef des bouchers conduisant le bœuf gras pendant les fêtes du carnaval, et sa diction ne démentait pas la vérité de la ressemblance. Lemercier dut retirer sa pièce après la première. Pour se défendre du reproche qu'on lui faisait d'avoir voulu personnifier Bonaparte dans Camille, il écrivit aux journaux l'histoire de sa tragédie, reçue en 1811 à la Comédie-Française, proscrite par la censure impériale et mise plusieurs fois à l'étude, en vain, rue Richelieu.

(Joanny, Bernard, A. Geniez, Beauvallet; M<sup>mo</sup> Valmonzey.)

Le 13 décembre. — Les Surfaces, ou les quatre Cousins, comédie-vaudeville en trois actes, en prose, de Picard et Malmoné. Succès contesté.

(Samson, Duparai, Colson, Provost; M<sup>me</sup> Anaïs.)

Nous disions que plus d'une représentation d'alors fut célèbre par les colloques de Bernard et du parterre de l'Odéon. Signalons celle du 21 juin : On jouait Tartufe et Richard Cœur de Lion. Après la comédie dont les beaux vers avaient excité l'enthousiasme, le public demande à grands cris le buste de Molière; sans égard pour cette demande, on commence l'ouverture de l'opéra : des cris effroyables forcent les instruments au

silence. Le directeur est appelé: « Messieurs, dit-il, vous venez d'entendre le chef-d'œuvre de Molière, la vue du buste de ce grand homme n'ajouterait rien à sa gloire. Et puis... nous n'en avons pas! » — « Il y en a un au café Molière, envoyez-le chercher.»—« Messieurs, le buste ne peut paraître qu'avec les acteurs, et vous savez bien que cela nous est interdit... » Ces explications n'ayant point satisfait les spectateurs, le bruit continua un grand quart d'heure; le commissaire de police, avec son cortège de gendarmes, dut expulser une partie du parterre, pour que l'on pût continuer tant bien que mal la représentation.

#### REPRISES

Shakespeare amoureux, comédie d'Alexandre Duval, retirée par lui du répertoire de la Comédie-Française. (Perrier, M<sup>He</sup> Brohan.)

Le Bourgeois gentilhomme (Samson, Provost). Le directeur jouait et chantait le Muphti.

Les Réveries renouvelées des Grecs. Le directeur jouait Oreste.

La Femme malheureuse et persécutée. (M<sup>me</sup> Brohan,) Le Chevalier d'industrie.

Barbe-Bleue, opéra.

Vingt débuts, dont voici les plus importants :

Léon Chapelle, dans Blaise et Babet (19 avril).

M<sup>II</sup> Verneuil, dans les Jeux de l'amour (26 avril).

Charles Joly (Volnys), dans Victor des Comédiens; succès (1° mai).

Mme Valmonzey, dans Cinna (2 mai).

Beauvallet<sup>1</sup>, le « Talma de la banlieue », et Alphonse Geniez, dans les Vépres siciliennes. (4 mai.)

M<sup>mo</sup> Albert (une des meilleures actrices d'alors; plus tard, elle entra aux Nouveautés et, pendant vingt ans, fut applaudie et appréciée; épousa en secondes noces Bignon), dans *Blaise et Babet* (4 mai).

Colson, dans les Châteaux en Espagne, grand succès (26 septembre). Cet excellent comédien joua successivement le Tyran domestique, les Marionnettes, Tartufe, le Misanthrope et Don Juan.

Ensin, le 1<sup>er</sup> décembre, le grand chanteur G. Duprez, élève de Choron, par le rôle d'Almaviva dans le Barbier.

« Dans les cordes élevées, la voix du débutant est assez agréable, mais elle est sourde et même négative dans le médium. Comme acteur, Duprez a toute l'inexpérience d'un jeune homme (il avait dix-neus ans) qui n'a jamais paru sur aucun théâtre. » Il chanta, le 9, Valcour dans les Folies amoureuses. Ch. Maurice dit de lui dans son Courrier des théâtres: « Pour entendre le débutant, il faut être assis sur le trou du soussleur, et pour le voir, prendre la lorgnette par le grand côté. » Duprez créa à l'Odéon ses premiers rôles importants. Sa voix de ténorino, agile et exiguë, se prêtait à merveille au répertoire si ornementé de Rossini et de son école <sup>2</sup>. Il épousa, étant à l'Odéon, M<sup>III</sup>e Duperron, sa camarade, au commencement de 1827 <sup>3</sup>.

<sup>4.</sup> Beauvallet (Pierre-François), né le 43 octobre 4804, sociétaire de la Comédie-Française, mort le 24 décembre 4873.

<sup>2.</sup> Lire Duprez, Souvenirs. (Nouvelle Revue, 1879.)

<sup>3.</sup> M11e Amélie Dorgebray (22 avril); M11e Messyn (23 avril); Mme De-

#### REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES

Bénéfice des incendiés du Bazar, le 12 janvier, 2,000 francs.

Bénéfice de Lecomte, le 18 janvier, 6,000 francs. Bénéfice de M<sup>ne</sup> Georges, le 14 mars, 7,564 francs. Bénéfice de Joanny, 9 mai. Bénéfice des incendiés de Salins, 20 août.

### 1826

Huit nouveautés seulement furent données pendant les derniers mois de la direction Bernard :

Le 5 janvier. — Le Naufrage, comédie en un acte, en vers, de M. P.-J. Lesguillon, fut sifflée.

Le 9 janvier. — Honneur et Préjugé, drame héroïque en cinq actes, en vers, de Draparnaud, tiré d'un drame allemand dont l'Ambigu avait déjà extrait le mélodrame Henriette et Adhémar, fut écouté jusqu'à la fin sans accident grave.

ville (2 mai); M. et M 110 Lemoule (5 mai); M. Cœuriot (40 mai); Margaillan (43 mai); M 110 Muller (6 juillet); M. Riquier (2 août).

Enregistrons: La mort de Lafargue, un des meilleurs et des plus intelligents acteurs de l'Odéon, auquel le desservant d'Auteuil ne voulut pas faire les honneurs de l'église; la mort de M<sup>me</sup> Florigny-Valère et le départ de la charmante M<sup>11e</sup> Brohan pour Rouen, où elle resta une année.

Le 14 janvier. — La Forêt de Sénart, opéra-comique en trois actes, d'après Collé, paroles ajustées sur la musique de Beethoven, Wèber et Rossini, par Castil-Blaze, succès. (C'est la Partie de chasse de Henri IV, dont on a conservé l'action, les personnages et la plupart des scènes et dont on a supprimé le premier acte.)

Le 20 janvier. — RIENZI, tribun de Rome, tragédie en cinq actes, en vers, par M. P.-Gustave Drouineau, grand succès. Brillant début d'un jeune homme frappé, quelques années plus tard, d'aliénation mentale. Demandé, nommé, on l'amena sur la scène, presque malgré lui, avec une couronne sur la tête. Par une lettre publiée dans les journaux, il blâma cet excès de zèle 1.

(Ligier, Alphonse, Beauvallet; Mme Charton.)

Le 21 février. — Amour et intrigue, drame en cinq actes, en vers, imité de Schiller, par A. et Gustave de Wailly.

Cette pièce, donnée au bénéfice de M. Alphonse Geniez, réussit. Ce n'était cependant qu'un mélodrame pareil à la Fille du Musicien, tirée du même sujet et donnée à l'Ambigu, le 10 décembre 1825.

Thénard, Alphonse, Provost, Samson, Duparai; M<sup>mes</sup> Charton, Anaïs, Delattre.)

Le 27 février. — Boisrosé, comédie posthume en un acte, en prose, de M. L. Mercier, arrangée par MM. Merville et Horace Raisson. On avait joué sans succès, sur

<sup>4.</sup> Ce sujet avait été traité sans succès, en 4791, par le député Laignelot. Lire la parodie en patois, jouée au corps de garde, par Fanfan la Rose, avec épître, etc. Bellemain, 4826.

le même sujet, au théâtre Louvois, deux comédies, l'une en trois actes, Sully et Boisrosé, de Bailleul (12 octobre 1804); l'autre en un acte, Une journée de Sully (8 octobre 1809).

Le 2 mars. — La Jeune Aveugle, opéra en un acte, paroles de MM. Chalas et Eugène de Montglave, musique de Girowitz, arrangée par M. Poisson, pièce qui a quelques rapports avec Valérie, de Scribe; succès contesté.

Le 11 mars. — Marguerite d'Anjou, drame lyrique en trois actes, traduit de l'italien par Th. Sauvage, musique de Mayer Beer (sic), arrangée par M. Crémont. Décoration de Cicéri. Le poème de cet opéra, imité d'un mélodrame de Pixérécourt, joué quinze ans auparavant à la Gaîté, fut trouvé inférieur à son modèle. On avait mis toute la mise en scène du boulevard à contribution: tyran, niais, grande reine et petit prince, brigands féroces et sensibles, etc., etc. Succès musical. Belle mise en scène.

Le 16 mars. — RACINE, ou la Troisième représentation des Plaideurs, comédie en un acte, en prose, de M. Ch. Magnin, de Salins, fut applaudie. Le spectacle commençait par Cléopâtre, de Soumet. Quatre actes avaient tellement ennuyé le public que, lorsque le rideau s'est levé sur le cinquième, un spectateur a pris la parole et s'est écrié: « Messieurs les acteurs et mesdames les actrices, vous avez joué les premiers actes d'une façon si insignifiante, que vous devriez bien nous faire grâce du cinquième. » Un haro s'éleva contre

l'orateur, on l'expulsa de la salle. Néanmoins, de nombreux sifflets ayant salué la fin de la tragédie, on vit qu'il n'avait eu tort que dans la forme.

La Comédie-Française, usant du droit léonin que lui avait donné l'ordonnance de 1818, prend à l'Odéon trois de ses meilleurs acteurs, Perrier, Joanny qui joua, pour sa dernière représentation, son grand succès des Vépres siciliennes, et débuta le 18 janvier, rue de Richelieu, dans la tragédie de Fiesque, qui émigrait avec lui; enfin, Samson qui donna sa soirée d'adieu, le 31 mars 1826, avec les Deux Anglais, les Deux Ménages et Richard Cœur de Lion, spectacle usé et peu digne d'attirer la foule. Mais l'excellent comédien était tellement aimé du public de la rive gauche que la salle fut comble. Rappelé à l'unanimité, il dut reparaître malgré l'ordre du préfet de police, interdisant alors cette satisfaction aux acteurs.

Bernard qui avait obtenu, grâce à son activité sans égale, des succès fructueux à l'Odéon, sentant que la veine était épuisée, vendit au mois de février, avec l'autorisation du ministre, la fin de son privilège à M. Frédéric du Petit-Méré.

REPRISES ET REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES

Le Retour d'un Croisé, précédé d'un prologue dit par Colson.

Les Chapeaux, diminués de deux actes. Bénéfice des choristes du théâtre (27 janvier). Bénéfice d'Alph. Geniez (21 février).

Débuts : M<sup>llo</sup> Alceste, dans la Forêt de Sénart (31 janvier).

M. Camille, dans Zaïre (26 février).

M<sup>ne</sup> Meunier, dans l'Épreuve villageoise (16 mars).

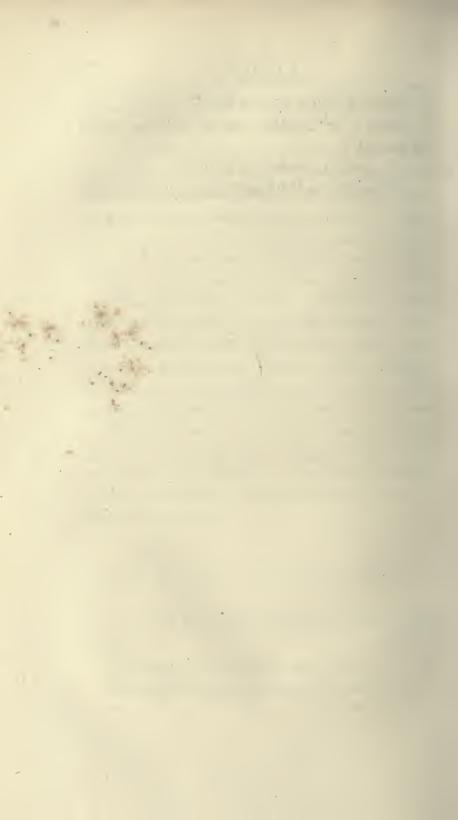

# CHAPITRE V

1826-1827. — Direction Frédéric (du Petit-Méré). — La Belle-Mère et le Gendre. — Direction Thomas Sauvage. — Le Don Juan de Mozart. — Représentations de la troupe anglaise : Kemble et miss Smithson. — L'Homme du monde. — Débuts de Lockroy.

C'était un homme habile en son genre que le nouveau directeur de l'Odéon; tour à tour acteur, auteur et régisseur au théâtre de la Gaîté 1, il s'y était fait une grande notoriété; malheureusement, tel brille au boulevard ou en province qui s'éclipse souvent au second Théâtre-Français, dans un quartier aussi lettré et aussi intelligent que le faubourg Saint-Germain. L'Odéon, avec cela, devenait de plus en plus difficile à conduire : les meilleurs comédiens avaient émigré, le public commençait à se lasser des chanteurs et des adaptations de Castil-Blaze; il fallait de l'énergie, de l'activité pour remédier à cet état de choses, et le nouveau directeur manquait de ces deux qualités essentielles. Signalons cependant à l'actif de « M. Frédéric », comme disaient les affiches d'alors, une

<sup>4.</sup> On lui doit un grand nombre de mélodrames : l'Aveugle du Tyrol, l'Homme de la Forét-Noire, le Fils banni, la Famille Lieven, la Fausse Clef, le Maréchal de Luxembourg, la Bataille de Pultawa, Minuit, Jean Bart, etc. Et en collaboration avec le baron Taylor, Ismaël et Maryam, ou l'Arabe et la Chrétienne.

innovation importante qu'il voulut tenter pour s'attacher les artistes de talent qui restaient à l'Odéon. Il voulut fonder des pensions dont la quotité devait être du tiers des appointements au bout de vingt ans, et du sixième au bout de dix ans, les années antérieures comptées. La mort surprit cet excellent homme avant qu'il ait pu mettre son idée à exécution <sup>1</sup>.

Vingt nouveautés furent données du 1er avril au 31 décembre :

Le 5 avril.— Les Préventions, comédie en trois actes, en prose, par MM. S... et Carion Nisas, dont la dernière partie n'a même pas été écoutée <sup>2</sup>.

Le 20 avril. — Samson réussit avec sa charmante

1. Voici de quels artistes furent composées les deux troupes :

Administration. — Édouard, régisseur de la comédie; Douesnel, régisseur de l'opéra; Dumontet, régisseur de l'opéra; Douesnel jeune, secrétaire de la régie; Ozanne, secrétaire-bibliothécaire-souffleur; Ladureau, caissier; Barbier de Sainte-Marie, sous-caissier.

Tragédie. — Éric-Bernard, Auguste, Beauvallet, Saint-Clair; M<sup>mes</sup> Gros, Charton, Falcoz, Gersay, Level, Derfeuille.

Comédie. — Clozel, Bocage, F. Huart, Duparai, Arnaud, Provost, Jenneval, Signol, Thénard, Ménétrier, Édouard; M<sup>mes</sup> Gros, Anaïs, Dutertre, Falcoz, Wenzel, Millen, Antonine Muller.

Opéra. — Lecomte, Mondonville, Peyronnet, Leclerc, Adolphe, Léon Bizot, Duprez, Signol, Saint-Preux, Tanquerelle, Charles Monnier, Grandfond, souffleur; M<sup>mes</sup> Montano, Lemoule, Belmont, Pouilley, Dorgebray, Messeyn, Durand, Virginie, Regnier, Virginie Cabinet.

Fradelle, contrôleur en chef; Merienne, contrôleur; Guillot, inspecteur; Crémont, chef d'orchestre.

2. Pour contenir la turbulence du public des premières, les deux portes latérales sont occupées à l'extérieur avec un luxe de force armée si magnifique, qu'il est impossible de ne pas éprouver un saisissement involontaire. Rien ne ressemblait plus à l'entrée d'une cour d'assises que l'entrée de l'Odéon d'alors, un soir de première.

comédie en vers, la Belle-Mère et le Gendre; dialogue bien fait, traits de mœurs clairement mis en scène. Au dénouement, le manque de vraisemblance ayant excité quelques murmures, l'auteur-acteur en improvisa un nouveau et, à la seconde, le 25, sa pièce, réduite à trois actes, obtint un succès complet <sup>1</sup>. (Duparai, F. Huart, Provost; M<sup>mes</sup> Millen et Dutertre.)

Le 29 mai. — Succès encore avec Héritage et Mariage, comédie en trois actes, en prose, de Picard et Mazères. (Colson, Duparai, Provost; M<sup>ne</sup> Anaïs.)

Le 8 juin. — Première représentation à ce théâtre d'Agamemnon, tragédie en cinq actes, de N. Lemercier. Succès. (Éric-Bernard, Ligier; M<sup>mes</sup> Anaïs et Charton.)

Le 13 juin. — Première à ce théâtre de la Fausse Agnès, de Destouches, opéra-bouffon en trois actes, arrangé par Castil-Blaze, sur la musique de Cimarosa, Meyerbeer, Rossini, etc. Cet ouvrage, joué précédemment en un acte au théâtre de Madame, a été mal accueilli. (Bellemont, M<sup>me</sup> Mondonville, couple Duprez.)

Le 20 juin. — Vauban à Charleroi, comédie historique en trois actes, en vers, de MM. Vial et Révérony-Saint-Cyr. Succès légèrement contesté. (Colson, Jenneval, Thénard, Provost; M<sup>mes</sup> Gros, Bury, Delattre.)

Le 22 juillet. — Première à ce théâtre des Noces de Figaro<sup>2</sup>, opéra-comique en quatre actes, d'après Beau-

<sup>4.</sup> Passa au répertoire du Théâtre-Français, le 24 février 1830, la veille de la première d'*Hernani*.

<sup>2. «</sup> En accueillant cet ouvrage, l'administration a été entraînée par le prestige des noms de Beaumarchais et Mozart! Quelle garantie de

marchais, musique de Mozart, traduit des *Nozze di Figaro*, par Castil-Blaze. Grand succès. (Lecomte, Mondonville, Adolphe, Charles, Saint-Preux, Signol; M<sup>mes</sup> Amélie, Lemoule, Bellemont, Millen, Virginie.)

Le 29 juillet. — L'ACTRICE, ou les Deux Portraits, comédie en un acte, en vers, par MM. J. Ader et Fontan, réussit. (Jenneval, Provost; M<sup>me</sup> Wenzel.)

Le 4 août. — Le Millionnaire, comédie en trois actes, en prose, par MM. Martin Saint-Ange, Loignon et Marie L.... Succès contesté.

Le 7 août. — Le Neveu de Monseigneur, opéra-bouffe en deux actes, paroles de MM. Bayard, Romieu et Sauvage, musique de Morlachi, Pacini, Fioraventi et Rossini, arrangée par M. Guénée. Succès musical. (Duprez, Léon Bizot; M<sup>me</sup> Meyssin.)

Le 9 août. — Baudouin empereur 1, tragédie en trois actes, en vers, de Nép. Lemercier, fut sifflée. (Beauvallet; M<sup>me</sup> Charton.)

Le 29 août. — L'École des veuves, comédie-drame en trois actes, en vers, de M. Gustave-Fabien Pillet fils. Succès. (Duparai, Provost, Bocage; M<sup>mes</sup> Charton et Anaïs.)

Le 15 septembre. — Ivanhoé, grand opéra en trois actes, tiré du roman de Walter Scott, paroles d'Émile

succès! Mais comment reconnaître dans cet arrangement l'œuvre si puissante de Beaumarchais? Ce qui faisait sa force a disparu. Le dialogue est considéré comme un hors-d'œuvre et, au moment où un mot spirituel a le malheur de se faire entendre, l'orchestre coupe la parole à l'acteur. » (L'Opinion, journal des spectacles.)

4. Cette pièce était imprimée depuis seize ans. Chénier, dans son Tableau de la littérature, en parlait déjà avec estime en 1808.

Deschamps et Gustave de Wailly, musique prise dans Semiramide, Moïse, Tancrède, la Pie voleuse, et arrangée avec beaucoup d'habileté par M. Pacini. Succès d'argent. (Lecomte, Duprez; M<sup>lle</sup> Lemoule.)

Le 21 septembre. — Les Biographes, comédie en un acte, en prose, par MM. Ferdinand Langlé, Cavé et Dittmer.

On a nommé M. Bambou, par allusion aux coups de canne distribués alors aux biographes anonymes auteurs de certaines brochures malveillantes. (Provost.)

Le 11 octobre. — Le Mari impromptu, ou la Coutume anglaise, comédie en trois actes, en prose, de Georges Duval. Succès contesté le premier soir. Avec quelques coupures, cet ouvrage s'est relevé aux autres représentations. (Provost, Duparai.)

Le 4 novembre. — A l'occasion de la fête royale, spectacle gratis: l'École de Rome, opéra-comique de circonstance, en un acte, par MM. Rochefort, Vulpian et Lassagne, musique de MM. Panseron et Rolle, quintuple effort qui n'aboutit qu'à des sifflets. (Duprez.)

Le 16 novembre. — La Nièce et la Pupille, comédie en trois actes, en prose, imitée de l'allemand, de MM. Caigniez et Louis Roux, auteurs célèbres dans les fastes du mélodrame. Succès contesté. (M<sup>llo</sup> Anaïs.)

Le 23 novembre. — Les Bohémiens, drame en trois actes, en prose, de M. Th. Sauvage, avec chœurs, sur la musique de Weber. Cette pièce, donnée dans une représentation au bénéfice de la famille Weber, n'était autre que Preciosa dont la représentation, on s'en souvient,

n'avait pu finir en 1825. Sous ce nouveau titre, l'ouvrage fut un peu plus heureux. (Léon; M<sup>me</sup> Montano, Bellemont.)

Le 9 décembre. — Thomas Morus, ou le Divorce de Henri VIII, tragédie en cinq actes, de Draparnaud. Les sifflets se sont fait entendre dès les premiers actes. Le tumulte est allé croissant jusqu'au baisser du rideau. On a cependant nommé l'auteur. (Beauvallet; M<sup>me</sup> Gersay.)

Le 16 décembre. — Le Cachemire, comédie en un acte, en vers, de MM. d'Anglemont, Ader et Lesguillon, fut sifflée. On nomma M. Édouard. (Provost, Duparai; M<sup>mes</sup> Dutertre, Bury.)

Le 30 décembre. — L'Enthousiaste, comédie en trois actes, en vers, par M. Joseph-Léonard Detchevery.

Vingt-trois débuts, dont six à signaler 1:

Bocage, dans l'emploi des premiers rôles, par *Tartufe* (9 avril), et Don Juan du *Festin de Pierre* (11 avril).

M<sup>lle</sup> Level, par Hermione, d'Andromaque (43 avril).

M<sup>ne</sup> Bury, aujourd'hui M<sup>me</sup> Alexis, l'excellente duègne du théâtre du Vaudeville, par Marianne de *Tartufe* (28 avril).

M<sup>me</sup> Bellemont, par le rôle de Ninette dans *la Pie* voleuse. Succès. (1<sup>er</sup> juin.)

M<sup>11e</sup> Élisa Wenzel, dans la Femme jalouse (18 juillet). M. Demouy, dans Adélaïde Duguesclin (15 octobre).

<sup>4.</sup> Joseph (48 avril); M<sup>He</sup> Derfeuille (49 avril); M. Charles (27 avril); M<sup>He</sup> Antonine Muller (28 avril); M. Signol (28 avril); M<sup>He</sup> Virginio (29 avril); M. Leclerc (4<sup>cr</sup> mai); M. Adolphe (4 mai); MM. Peronnet et Mondonville (6 mai); M. Charles Monnier (46 mai); M. Riquier et M. Lacroix (20 mai); M. Jenneval (27 mai); M<sup>mo</sup> Durand (4<sup>cr</sup> juin); M. d'Héricourt (46 septembre); M. Michelot (2 décembre).

### REPRISES, REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES

Le Prisonnier de Newgate (Bocage). Les Vénitiens, tragédie de M. Arnault père, jouée pour la première fois le 25 vendémiaire an VII. (Bocage, Beauvallet.)

Le Chevalier d'industrie.—Bénéfice de MM. Franconi (2 mai), 6,200 fr.; bénéfice de la famille Weber (23 novembre), 6,000 fr.; concert organisé par M. Tulou (25 décembre).

Notons encore : Rentrée de M. Clozel dans la Femme jalouse (9 septembre), Tartufe et Philibert (13 septembre). Il avait perdu sa verve et sa gaieté dans ses excursions en province. On ne le rengagea point après sa première année.

A l'occasion de la mort de Talma, l'Odéon fit relâche le 21 octobre, jour des obsèques.

## 1827

Onze nouveautés seulement paraissent à la rampe du 1er janvier au 1er juin :

Le 17 janvier. — Louise, drame en trois actes, en prose, par MM. Frédéric (du Petit-Méré), Crosnier et Lacqueyrie Pélissier. Encore une imitation de l'Intrigue et l'Amour, de Schiller. Réussite. (M<sup>le</sup> Anaïs.)

Le 22 janvier. — Le Testament, opéra-pasticcio en deux actes, de MM. Desaur et Saint-Geniez, musique de

Rossini, arrangée par M. Lemierre de Corvey. Le bruit des sifflets empêcha d'entendre la fin. Aucun acteur n'ayant osé nommer les coupables, un inconnu s'est présenté. A son aspect, on s'est écrié: C'est l'auteur! C'était un pauvre figurant qui n'a pu prononcer que quelques mots inintelligibles 1. (Duprez.)

Le 2 février. — L'Amant de sa femme, comédie en un acte, en vers, par M<sup>me</sup> de C..., fut chutée. On l'attribua à Mélesville, la dame qui l'avait conçue ayant gardé l'anonyme. (Colson; M<sup>lle</sup> Anaïs.)

Le 6 février. — EMMELINE, ou la Famille suisse, opéra-comique en trois actes, de M. Charles Sewrin, musique de Weigel, arrangée par M. Crémont. (Léon.)

Le 19 février. — L'Homme habile, ou Tout pour parvenir, comédie en cinq actes, en vers, de M. Violet d'Épagny. L'auteur, qui s'est inspiré du Tartufe, a voulu prouver qu'au xix siècle comme au xvii l'hypocrisie était encore un des meilleurs moyens de parvenir. Succès d'argent. (Bocage, Provost; M<sup>ne</sup> Anaïs.)

Le 24 février. — M. de Pourceaugnac, opéra-bouffon en trois actes, musique de Rossini et Weber. C'est encore du Molière à la façon de Barbari, ou plutôt de Castil-Blaze. La musique était bien adaptée. Succès.

Le 15 mars. — Françoise de Rimini, tragédie en cinq actes, en vers, premier ouvrage dramatique de

<sup>4.</sup> La Réunion, journal des spectacles. Dans cette pièce, un colonel ne sait à qui donner sa fortune que tout le monde refuse. Un spectateur, touché de son embarras, s'est écrié tout haut : « Qu'il l'offre aux jésuites! »

M. Constant Berrier, sous-chef au ministère de l'intérieur; style soigné, deux belles situations aux troisième et quatrième actes. (Beauvallet; M<sup>me</sup> Charton.)

Le 27 mars. — Le Généreux par vanité, comédie en cinq actes, en prose, de Picard, fut traitée avec la dernière rigueur. (Duparai, Clozel, Bocage, Thénard, Provost; M<sup>mes</sup> Millen et Anaïs.)

Le 21 avril. — La Folle de Glaris, drame lyrique en deux actes, traduit de Cordelia, par M. Th. Sauvage, musique de Conradin Kreutzer et J. Paër, sujet trop souvent mis au théâtre, action nulle, musique dépourvue de variété. (Lecomte, Duprez; M<sup>me</sup> Schutz.)

Le 30 avril. — L'Oncle Philibert 1, comédie-vaudeville en un acte, en prose, de MM. Bayard et Gustave de Wailly. Pour avoir voulu faire un rôle à Clozel sur le patron des Deux Philibert, les auteurs n'ont produit qu'une comédie sans intérêt, que quelques mots spirituels ont seuls présérvée d'un insuccès. (Provost, Clozel; M<sup>mes</sup> Anaïs et Millen.)

Le 16 mai. — Le Mariage par procuration, comédie en un acte, en vers, par M. Th. Pein, grammairien et philologue. Sifflets. L'auteur garde l'anonyme. (Bocage, M'les Wenzel et Brohan.)

La mauvaise santé <sup>2</sup> de M. Frédéric (du Petit-Méré) l'oblige à quitter la direction de l'Odéon. Il cède son privilège à M. Thomas Sauvage, un des auteurs à succès de la rive gauche.

<sup>1.</sup> C'est l'Esprit de désordre, proverbe de Th. Leclercq.

<sup>2.</sup> Il mourut le 5 juillet.

Seize débuts 1, dont les plus importants :

14 février. — Charles Desnoyer, auteur-acteur, dans les Comédiens. Il mourut directeur de l'Ambigu, après avoir été régisseur général au Gymnase et à la Comédie-Française. On lui doit un nombre considérable de pièces, dont plusieurs eurent des succès retentissants.

15 février. — Edouard Duprez (frère du grand chanteur, comédien estimable, plein de rondeur et de conscience), dans le Dépit amoureux et dans l'opéra les Noces de Gamache.

22 mars. — M<sup>me</sup> Duprez, dans la Dame du lac.

29 mars. — M<sup>le</sup> E. Dupuis, dans *Tartufe*, excellent début.

19 avril. — M. Ch. Chilly, dans Valère de Tartufe. C'est le même qui fut plus tard directeur à l'Ambigu et à l'Odéon. On lui reprocha des frétillements de corps, une prononciation impossible; on disait : c'est une nullité. (Opinion du Parterre-Journal.)

## REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES

15 janvier. — Bénéfice de Clozel, 5,400 fr.

24 février. — Bénéfice de M. Lecomte.

14 Mai. — Reprise ou plutôt première à ce théâtre

<sup>4.</sup> M. H. Valcour (8 janvier); M<sup>He</sup> Louise et M. Lemadre (34 janvier); M. Abadie (49 mars); M<sup>He</sup> Bonneville-Colson (24 mars); M<sup>He</sup> Cléophile (27 mars); M. Victor (3 avril); M. Firmin (27 avril); M. Th. Delaunay (29 avril); M. Sirant (3 mai); M<sup>He</sup> Alphonsine Gillig (8 mai); M<sup>me</sup> Dorgebray (29 mai).

d'Adolphe et Clara, opéra de Marsollier et Dalayrac (Duprez chantait Adolphe).

19 mai. - Concert.

Signalons deux rentrées brillantes:

Suzanne Brohan, dans le Roman d'une heure et l'Homme habile.

M<sup>me</sup> Montano, dans Marguerite d'Anjou.

#### DIRECTION THOMAS SAUVAGE

Le 1° juin 1827, un arrêté du vicomte de La Rochefoucauld approuve l'acte de cession du privilège ¹ de Frédéric (du Petit-Méré) à Thomas-Marie-François Sauvage,
homme de lettres ². Vingt pièces de théâtre pleines
d'habileté témoignent du talent dramatique du nouveau
directeur; il était certainement capable de bien mener
l'Odéon; malheureusement il le prenait à l'étourdie, sans
argent, sans crédit, aussi n'allait-il pas tarder à s'en repentir cruellement.

La réouverture eut lieu le 18 août par le Paria et le Barbier de Rossini. M. Clément, architecte, avait fait

- 4. Accordé pour douze années à Bernard, le 4° avril 1824, il fut prorogé d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 1837. Un secours de 50,000 fr. fut donné à l'Odéon, indépendamment de la subvention de 100,000 fr.
- 2. Thomas Sauvage, né en 1794, après sa faillite à l'Odéon, fit, outre ses nombreuses pièces de théâtre, des articles de critique dramatique au Journal général de France et au Moniteur universel; il est mort le 2 mai 1877.

exécuter quelques changements à la salle pour la nouvelle direction. Le parterre fut fermé; l'espace vide dont on se plaignait, surtout pendant l'hiver, fut remplacé par des loges grillées. La devanture de la première galerie fut entièrement restaurée; les personnages tragiques et comiques, que l'on devait aux dessins et aux conseils de David, furent repeints en blanc, sur un fond marbré. Les cariatides de la loge royale furent supprimées; ce qui permit de faire un amphithéâtre devant les loges; amphithéâtre mobile permettant d'agrandir la loge du milieu. Les loges furent peintes en bleu clair. Ce qu'on appelait secondes loges découvertes fut changé en une galerie de deux rangs de banquettes, ayant trois larges entrées par le corridor. Le plafond de la salle fut repeint à neuf<sup>1</sup>, et le lustre augmenté de plusieurs rangées de becs.

4. Les peintures étaient de M. Gui. D'après les demandes du conseil de salubrité de la ville, on installa un système de ventilation nouveau, dû à M. Provost, architecte de la Chambre des pairs.

Tableau de la troupe. — Chalons d'Argé, secrétaire général; Gobillard, inspecteur général de la salle et du matériel; Édouard, régisseur pour la tragédie et la comédie; Dumontet, régisseur pour l'opéra; Douesnel, régisseur et secrétaire; Ozanne, souffleur; Grandfon, souffleur d'opéra; Hirne, inspecteur; Bloc, contrôleur.

On installa à nouveau un comité de lecture. Pour la comédie et la tragédie: Andrieux, Raynouard, Auger, Roger, Droz, Briffaut, Gaillard de Muray, Alissan de Chazet, E. R. de Nugent, De Gimel, Mely-Janin. — Pour l'opéra: Picard, Briffaut, Ancelot, Ch. Nodier, Cadet-Gassicourt, Poncelet, Gordon, Mahérault, De Gimel, Chalon d'Argé.

Tragédiens. — Auguste, Beauvallet, D'Hericourt, E. Bernard, Michelot, Lockroy, Desnoyer, Adolphe Vincent, Paul, Timothée. M<sup>mes</sup> Charton, Gersay, Derfeuille, Dutertre, E. Wenzel, Lambert, Sabatier.

Le 22 août. — Les deux Figaro<sup>1</sup>, comédie de Richaud-Martelly, jouée en l'an III et reprise en l'an VI au théâtre de la Cité, est arrangée en opéra-comique et réduite à trois actes par M. Tirpenne, musique de Carafa et Leborne. Succès. (Lecomte, Duprez; M<sup>mcs</sup> Duprez et Mondonville.)

Le 23 août. — La Prison de Pompeïa, tragédie en un acte, en vers. Chute. L'auteur, qui a gardé l'anonyme et retiré sa pièce après la première, était M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob). (Beauvallet, Auguste, Desnoyer; M<sup>mo</sup> Derfeuille.)

Le 28 août.— La Première affaire<sup>2</sup>, comédie en trois actes, en prose, de M. Merville. Succès complet et mérité; affaire d'honneur pour l'auteur et d'argent pour l'Odéon. (Duparai, Bocage, Provost; M<sup>mes</sup> Charton et Anaïs.)

Le 7 septembre. — Succès encore avec Tancrède, opéra-séria en trois actes, en vers libres, imité de Voltaire, par MM. E. d'Anglemont et Lesguillon, musique

Comédiens. — Bocage, Michelot, Provost, Doligny, Duparai, Thénard, D'Héricourt, Beauvallet, E. Bernard, Lockroy, Clozel, Ménétrier. M<sup>mes</sup> Charton, Dutertre, Anaïs, E. Wenzel, Louise Escousse, Millen, Sabatier, Gersay, Brohan, Dorgebray, Lambert. — Chef d'orchestre: Crémont.

Chanteurs. — Lecomte, Peronnet, G. Duprez, Siraud, Leclerc, Th. Delaunay, Boulard, Léon Bizot, Mondonville, Saint-Preux, Doligny, Masson, Édouard, Paul, Thénard, Ménétrier, Vincent-Adolphe, Rihoelle. Mmcs Schutz, Mondonville, Durand, Duprez, Dorgebray, Meyssin, Buffardin, Millen, Caroline Lebrun.

- 1. Représentée d'abord en italien à Milan. C'est la traduction de cet opéra que l'Odéon a offerte à son public.
  - 2. Cette pièce passa au Théâtre-Français.

de Rossini, arrangée par M. Lemierre de Corvey. — M<sup>me</sup> Schutz a été rappelée et acclamée dans le rôle de Tancrède.

Le 1<sup>er</sup> octobre. — La Cassette, comédie en trois actes, en prose, de M. de Longchamps, qui garda l'anonyme. Insuccès; sifflets dès le deuxième acte.

Hoffmann avait fait représenter au théâtre Louvois une comédie en trois actes, en prose, intitulée *Grimaldi*, ou *le Dépositaire infidèle*. La pièce de l'Odéon n'était pas autre chose que cette comédie arrangée.

Le 13 octobre. — L'Eau de Jouvence, opéra-comique en un acte, imité de l'allemand, paroles de MM. D... et X..., musique de Conradin Kreutzer aîné. Le public n'a pas trouvé de son goût « cette vieille nouveauté ». Les auteurs n'ont pas été nommés. C'étaient pourtant Duvert et X. Saintine. (Duprez.)

Le 25 octobre. — L'Homme du monde, comédie-drame en cinq actes, en prose, de MM. Ancelot et Saintine. Grand succès, surtout pour Bocage et M<sup>110</sup> Anaïs. (Provost, Duparai; M<sup>110</sup> Brohan.)

Le 3 novembre. — (Spectacle gratis.) Charles V et Duguesclin, opéra-comique en un acte, en prose, de MM. Vial, Carmouche et Sewrin, musique de MM. Guiraud, Gilbert et Tolbecque, réussit.

15 décembre.— La Sœur, ou les Deux Riches, comédie en cinq actes, en vers, de Merville. Une intrigue compliquée, des entrées et des sorties pour du mouvement dramatique, des caractères plus odieux que comiques ont fait gronder l'orage dès le troisième acte. Bocage

s'est montré pour nommer l'auteur sans qu'on l'ait laissé parler. (Clozel, Duparai, Bocage, Provost; M<sup>lie</sup> Anaïs.)

Le 4 décembre. — L'Important, comédie en trois actes, en vers, d'Ancelot. Succès. Parmi les vers qui ont produit le plus d'effet, citons :

L'emploi d'un favori n'est pas inamovible.

### Et surtout:

On ne plaisante pas avec la Préfecture,

qui a excité un enthousiasme difficile à décrire. Un seul spectateur a protesté, mais les cris : « A la porte, le mouchard! » lui ont « coupé le sifflet ». (Duparai, Bocage, Lockroy, Provost; M<sup>nes</sup> Anaïs et Brohan.)

Le 24 décembre. — Grand succès avec Don Juan, opéra-comique en quatre actes, imité de Molière, arrangé par Castil-Blaze, musique de Mozart. Décorations de M. Guérin. C'est, à peu de chose près, l'opéra italien. (Duprez, Lecomte; M<sup>me</sup> Schutz.)

Outre ces nouveautés, l'Odéon donna l'hospitalité pendant six semaines à une excellente troupe de comédiens anglais qui obtint le plus grand succès <sup>1</sup>.

Le 6 septembre. — Après l'air Vive Henri IV, le God save the Queen et un discours d'ouverture prononcé en français par M. Abbott, on joua the Rivals (les Rivaux), comédie en cinq actes, de Sheridan, et Fortune's Frolic (le Ca-

<sup>4.</sup> On se plaignit dans la presse, et avec raison, de voir ainsi le second Théâtre-Français envahi par les étrangers: les Anglais après les importations ultramontaines.

price de la Fortune), comédie burlesque en deux actes, d'Abbingham. Ces comédies étaient précédées de deux prologues explicatifs, l'un en français, l'autre en anglais (de MM. Lake et Wallez), débités aussi par M. Abbott, avec une grâce qui lui concilia sur-le-champ les suffrages des connaisseurs.

Miss Smithson fut très applaudie. M. Liston, dans le rôle de M. Acres, justifia la réputation de comédien consommé dont il jouissait en Angleterre. Sous les traits de sir Lucius O'Trigger, M. Power parut un acteur très comique; la vivacité de son débit, la mobilité de son masque, son enjouement communicatif le mirent au premier rang.

Mentionnons le naturel et la joyeuse originalité de MM. Chippendale et Burnet. Les autres acteurs étaient MM. Mason, Brindal, Spencer, Latham et M<sup>mes</sup> Russel, Brindal, Bathurst.

Le 8 septembre. — She stoops to conquer (Elle s'abaisse pour vaincre, ou les Méprises d'une nuit), comédie en cinq actes, de Goldsmith, et Love, Law and Physic (l'Amour, la Loi et la Médecine), folie en deux actes, imitée du Collatéral, eurent autant de succès que le précédent spectacle.

Le 11 septembre. — M. Ch. Kemble étant arrivé, le public de Paris put enfin jouir de la tragédie anglaise. L'Hamlet, de Shakespeare, fut le rôle de début de ce grand acteur; il fut acclamé, ainsi que M<sup>ue</sup> Smithson dans Ophélie.

The Irish Tutor, or The new Lights (le Précepteur

irlandais ou les Nouvelles Lumières), comédie burlesque, farce, comme disent les Anglais, imitée ou plutôt traduite des *Deux Précepteurs*, de MM. Scribe et Moreau, termina cette représentation.

Le 15 septembre. — On donna Romeo and Juliet, avec Kemble et miss Smithson, admirables tous les deux, et Plot and counter Plot (l'Intrigue et la Contre-Intrigue), comédie arrangée par Kemble, d'après la pièce française le Portrait de Michel Cervantes.

Le 18 septembre. — Othello. La scène du meurtre parut au-dessus de ce que pouvait supporter alors une assemblée française. (Kemble et miss Smithson.)

Le 20 septembre. — The bell's stratagem (le Stratagème de la cloche), comédie en cinq actes, de M<sup>rs</sup> Cowley.

Le 27 septembre. — Cowley and the weather Cock (l'Inconstant), farce en deux actes, d'Abbingham, pour le début de miss Foote, dont les manières fines et spirituelles ont charmé tous les spectateurs.

Le 20 octobre. — The School for Scandal (l'École de la Médisance), comédie de Sheridan, où miss Foote fut très applaudie, et A Roland for an Olivar (un Prété pour un Rendu), comédie en deux actes, de M. Morton qui a composé cet ouvrage avec Une Heure de Mariage, de M. Étienne, et la Somnambule, de MM. Scribe et Germain Delavigne.

Par suite d'arrangements avec le ministre de la maison du roi, le directeur du théâtre anglais et sa troupe quittent l'Odéon pour le Théâtre-Italien, où ils présentent successivement aux applaudissements des connaisseurs M. Chapman dans le rôle du duc de Glocester, miss Smithson dans divers rôles de son répertoire, Macready, dans *Macbeth*, où il fut admirable, et enfin, le célèbre Kean dans *Richard III*, de Shakespeare, qu'il joua de la façon la plus puissante.

Abandonnons à regret ces grands artistes et arrivons aux débuts de l'année théâtrale :

Trois seulement sur douze méritent d'être signalés :

11 octobre. — M. Lockroy, élève du Conservatoire, par le rôle de Lorédan dans les Vépres siciliennes. Le 15, il a joué Montréal dans Rienzi.

Voici ce que disait alors la Réunion, journal des spectacles, de cet artiste qui fut un des hommes les plus remarquables de la grande période romantique, comme auteur et comme acteur :

- « M. Lockroy a obtenu des encouragements, il lui reste maintenant à les justifier. Ce débutant est jeune, il a reçu de la nature une taille élevée, un physique agréable; mais à toute l'inexpérience de son âge il joint une prononciation méridionale beaucoup trop apparente. »
- M. Edmond, dans Néron de *Britannicus*. Chute bruyante. Le laurier de l'empereur romain n'a pu mettre celui qui le portait à l'abri de la foudre.

M<sup>ne</sup> Dupont, que nous avons vue dans les princesses, débute dans *Phèdre* (9 décembre) <sup>1</sup>.

<sup>4.</sup> M. Brice (24 septembre); M<sup>me</sup> Lefèvre (2 septembre); M. Étienne et M<sup>me</sup> Bosson-Brice (9 septembre); M<sup>me</sup> Buffardin (7 octobre); M. Prosper (46 octobre); M<sup>He</sup> Milot (24 octobre); M. Juclier (26 octobre); M<sup>He</sup> Lemaire (23 décembre).

### REPRISES.

La Maison isolée, de Dalayrac (20 août).

La Manie de briller, ou le Valet de son rival, de Scribe et Delavigne (9 septembre).

Falkland, ou la Conscience, de Laya (Bocage jouait le rôle créé par Talma).

Camille, ou le Souterrain, opéra de Marsollier et Dalayrac (Duprez chantait Lorédan).

Deux représentations extraordinaires:

La première au bénéfice de la veuve Du Petit-Méré (21 novembre), dans laquelle on donna Anglais et Français, comédie en un acte, petite pièce agréable de MM. Gustave de Wailly et Bayard, donnée pour la première fois, avec le plus grand succès, au bénéfice de M. Abbott, aux Italiens. Le bénéficiaire jouait en français, avec MM. Dobigny, Thénard, M<sup>tles</sup> Anaïs et Dorgebray. La recette ne s'est élevée qu'à 2,500 francs.

La seconde (43 décembre), au bénéfice de Félix Huart, produit 5,000 francs.



# CHAPITRE VI

1828-1829. — Amy Robsart. — Un illustre collaborateur. — Le romantisme. Le Dernier Jour de Missolonghi. — Perkins Warbeck. — Roméo et Juliette de Frédéric Soulié. — Direction Lemétheyer. — Le vaudeville à l'Odéon.

La fin du règne de Thomas Sauvage approchait. Avant sa débâcle, il monta dix nouveautés, dont une des plus importantes fut :

Le 13 février. — Amy Robsart, drame en cinq actes, en prose, tiré du Château de Kenilworth, roman de Walter Scott.

La Comédie - Française, sous le titre d'Emilia, l'Opéra-Comique, sous le titre de Leicester, la Porte-Saint-Martin, sous celui du Château de Kenilworth, avaient épuisé tout l'intérêt du sujet; pour rajeunir cette donnée trop connue, l'auteur dépensa beaucoup de talent et d'originalité; ce fut justement ce que lui reprochèrent les journaux du temps: « L'auteur de ce drame barbaro-amphigouri-romantique a mis une fois de plus le roman du Château de Kenilworth en pièce, mais il s'est arrangé de façon à le rendre méconnaissable 4. »

<sup>1.</sup> La Réunion, journal des spectacles.

La représentation, qui dura près de cinq heures, fut des plus orageuses. La façon bourgeoise dont M<sup>ne</sup> Charton représentait le personnage d'Élisabeth, certaines phrases un peu trop romantiques provoquèrent des rires et des sifflets: « Le lutin en cage avec la colombe tombée dans la serre du vautour, la brebis lancée dans la fosse aux loups, le tigre se donnant tout entier, sang et cervelle, etc., etc., »

Amy Robsart, attribué d'abord à Victor Hugo et signé par Paul Foucher, était en réalité de tous les deux. Victor Hugo avait commencé sa pièce en collaboration avec Soumet; la pension de Louis XVIII étant venue le dispenser des spéculations littéraires indignes de son génie, il avait jeté son manuscrit au fond d'un tiroir. En 1828, Paul Foucher, qui sortait du collège et qui se sentait entraîné vers la littérature dramatique, demanda ce manuscrit à son beau-frère. « Une pièce pareille m'ouvrirait le théâtre, lui dit-il, et m'improviserait un nom! »

- Ma foi, répondit Victor Hugo, je ne regarde pas cela comme une pièce de moi. Fais-en ce que tu voudras, Walter Scott t'appartient autant qu'à moi. »
- « Amy Robsart, porté immédiatement à l'Odéon, fut reçu facilement et distribué aux meilleurs comédiens de l'endroit. M. Eug. Delacroix voulut bien dessiner les costumes. Il était convenu que le nom de Victor Hugo ne serait pas prononcé, mais quelques phrases et quelques indiscrétions le trahirent, et le directeur, enchanté, s'empressa de répandre le bruit que le drame était de l'auteur de Cromwell. M. Victor Hugo eut beau s'y pro-

poser; le directeur, voyant dans le nom une attraction, continua à le crier sur les toits. » La pièce n'ayant pas réussi, « Victor Hugo, qui voulait bien donner le succès, ne voulut pas donner la chute, et écrivit immédiatement dans les journaux que les passages sifflés étaient de lui. Ce fut pour la pièce une réclame involontaire. Les jeunes gens, qui ne s'étaient pas dérangés pour une pièce non avouée, accoururent alors et applaudirent; les sifflets redoublèrent. L'agitation du parterre s'étendit dans le quartier latin, le gouvernement intervint et interdit la pièce. » - L'auteur du beau livre Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, auquel nous empruntons ces détails, se trompe ici : Amy Robsart n'eut qu'une seule représentation. Sauvage, épouvanté du tumulte, ou cédant à d'autres considérations, ne crut pas devoir le rejouer, à l'étonnement et au regret de quelques-uns des acteurs. — « Cette bouffonnerie romantique ne salira plus les planches d'un théâtre royal, » dit le lendemain en conclusion un article du Journal des Débats, qui résumait ainsi l'opinion d'une partie de la presse. D'autres, moins passionnés contre le romantisme, déclarèrent qu'Amy Robsart contenait des beautés de premier ordre et qu'une chute comme celle-là illustrait un homme.

On ne peut malheureusement juger ce procès en dernier ressort, le manuscrit original, donné plus tard par Victor Hugo à Alexandre Dumas, ayant été perdu. Cette pièce, curieuse à cause du grand nom qui y est attaché, se trouve être comme « ces villes des temps fabuleux, aujourd'hui disparues et dont on ne peut plus même déterminer l'emplacement avec sûreté <sup>1</sup>. » (Lockroy, Provost, Thénard, Auguste, Doligny; M<sup>mes</sup> Charton, Anaïs, Dorgebray.)

Le 14 février. — Les Éphémères ou la Vie en un jour, vaudeville tragi-comique, romantico-classique, en trois actes, avec prologue et épilogue, de Picard et François Dercy. Cette folie de carnaval, aimable et gaie, eut quelque succès 2. (Provost, Lockroy, Duparai; M<sup>mes</sup> Anaïs, Brohan).

Le 18 février. — Les Brigands, opéra-comique en deux actes, par MM. Th. Sauvage et H. Dupin, musique tirée des partitions de Dalayrac. Demi-succès. (Duprez.)

Le 11 mars. — Charles II, ou le Labyrinthe de Woodstock, comédie sen trois actes, en prose, d'Alexandre Duval. Au deuxième acte, que que sifflets se firent entendre; la pièce ennuyait, elle allait peut-être sombrer, une phrase de Bocage la sauva: «Il y aura pardon pour tout le monde, dit Charles II. — Oui, sire, répond le colonel Evrard, et liberté pour le peuple. » A ces mots les applaudissements éclatèrent et Lockroy put, sans protestation, annoncer le nom de l'auteur. (Lockroy, Provost, Bocage; M<sup>mes</sup> Charton et Wenzel.)

Le 10 avril. — LE DERNIER JOUR DE MISSOLONGIII, drame héroï-lyrique en trois actes, en vers, mêlé de

<sup>1.</sup> Paul Foucher. Les Coulisses du passé.

<sup>2.</sup> Jouée au Théâtre-Français, un dimanche, elle fut impitoyablement sissilée.

<sup>3.</sup> Reçue à la Comédie-française, elle allait y être représentée lorsque l'auteur s'y opposa.

chant, par M. Georges Ozanneaux, musique d'Hérold. Grâce à l'actualité du sujet, le succès n'a pas été douteux un seul instant.

Le 22 avril. — Pour l'anniversaire de la destruction de Missolonghi<sup>1</sup>, l'auteur ajouta un prologue relatif à cette circonstance. On a beaucoup applaudi; mais on a été surpris de voir dans ce dialogue à deux personnages, joué par Beauvallet et Lockroy, des récriminations sur la critique dramatique et des plaisanteries sur la solitude de l'Odéon. (Bocage, Provost, Duprez; M<sup>lie</sup> Anaïs.)

Le 4 mai. — Première représentation à ce théâtre de Deux mors, ou *Une Nuit dans la forêt*, opéra-comique en un acte. (Duprez, Doligny; M<sup>mes</sup> Meyssin, Anaïs.)

Le 6 mai. — Perkins Warbeck, ou le Commis marchand, drame historique en cinq actes, en vers, par M. Fontan. Succès, malgré les accidents de la première; au premier acte, M<sup>me</sup> Gersay s'était laissé choir en entrant en scène; au deuxième acte, Beauvallet s'était évanoui<sup>2</sup>. (Beauvallet, Lockroy, Provost, Desnoyer; M<sup>me</sup> Gersay.)

Le 18 mai. — Première représentation à ce théâtre de Gulnare, ou l'Esclave persane, opéra en un acte, pa-

4. « La chute de Missolonghi retentira par delà les siècles dans tous les cœurs généreux. En reproduisant le tableau de ce sublime désastre, l'auteur a dû compter sur le triomphe qu'il a obtenu. »

(Journaux du temps.)

2. Perkins Warbeck avait déjà été mis à la scène, au Théâtre-Français, le 24 mars 4827, par MM. Picard et Mazères, avec un succès-contesté; le 45 mai, au théâtre de Madame, par MM. Théaulon, Brazier et Carmouche, avec le même résultat, et le 19 du même mois, au Vaudeville, par MM. \*\*\*. Le drame de l'Odéon a été plus heureux que les autres. Aucun mauvais bruit n'a troublé les illusions de l'auteur.

roles de Marsollier, musique de Dalayrac. Duprez chantait Osman; M<sup>me</sup> Duprez, Gulnare.

Le 20 mai. — Le Protégé, ou le Danger de la faveur, comédie en trois actes, en prose, par MM. Georges Duval et Dumersan. — Chute. — Au milieu d'un bruit assourdissant, Provost annonça : « La pièce est de M. Eugène. »

Le 10 juin. — Roméo et Juliette, tragédie en cinq actes, en vers, imitée de Shakespeare, début dramatique de Frédéric Soulié. Les quatre premiers actes ont été froidement accueillis; le cinquième, plus anglais, surtout par le fait des acteurs, et plus à la mode, par conséquent, a décidé de la victoire 1. (MM. Lockroy, Beauvallet; M<sup>11</sup>e Anaïs.)

Le manque d'argent ayant forcé Thomas Sauvage à passer sans transition de la prodigalité à la parcimonie, il se débarrassa des gros appointements des chanteurs et réduisit le plus possible ses frais, afin de continuer la lutte; réformes inutiles, il était trop tard. Tout allait à la dérive; les comédiens, les employés n'étaient plus payés, les représentations souffraient du mécontentement

<sup>4.</sup> Il existait alors trois ouvrages sur ce sujet, de Ducis, de Monvel et de Ségur, joués en 4772, 4792 et 4793. La pièce de F. Soulié fut reprise à la Comédie-Française en septembre 4844, pour M<sup>11e</sup> Naptal.

<sup>2.</sup> Cette réforme ne se fit pas sans quelque esclandre. Le 43 avril, Lecomte, qui devait jouer Richard Cœur de Lion, ayant déclaré qu'il ne jouerait pas sans avoir touché la somme de 800 francs qui lui était due, le public, d'un autre côté, ayant refusé tout changement de spectacle, Granfon, souffleur d'opéra, fit proposer de chanter et de lire le rôle de Blondel; la proposition était trop comique pour n'être pas acceptée.

général, les recettes descendaient au-dessous de zéro, rien ne pouvait plus conjurer la crise; elle éclata le 12 juillet.

MM. Bocage, Boulard, Léon Bizot, Ch. Desnoyer, Doligny, Provost, Auguste, Thénard et Duprez, au nom de trente de leurs camarades, Bloc au nom de l'orchestre et des chœurs, publient dans les journaux une longue lettre déclarant qu'ils suspendent leur service jusqu'au jour où M. Sauvage se sera acquitté envers eux.

Pour conserver sa place à tout prix, Sauvage appela à lui tous les comédiens de province et de banlieue en non-activité, tous les amateurs des théâtres de société, et, avec quelques artistes de sa troupe qui pour des considérations personnelles ne s'étaient pas joints à leurs camarades, il organisa, à la hâte, un spectacle composé de *Mahomet* et de *l'École des Femmes*, pria la presse d'assister à la première représentation de sa nouvelle troupe et de la juger avec impartialité. Nous ignorons si le jugement qui fut porté alors à l'audition de cet étrange assemblage de comédiens fut tout à fait impartial; mais nous savons qu'il fut de la plus grande sévérité. On fit un tel vacarme que l'autorité dut intervenir et faire fermer l'Odéon le second jour.

Dans les journaux, une longue polémique s'engagea entre le malheureux directeur et ses plus malheureux pensionnaires, à l'issue de cette soirée désastreuse. Le dernier mot resta aux comédiens. Ce n'est pas un crime de manquer d'argent; mais c'est une faute de ne pas savoir se taire. Th. Sauvage, après avoir fatigué le

public de toute une correspondance aussi passionnée qu'inutile, le comprit enfin; il renonça à toute idée de direction et revint à ses travaux littéraires et dramatiques, qu'il n'aurait peut-être jamais dû abandonner.

L'Odéon fermé, la troupe se disperse; Beauvallet entre à l'Ambigu-Comique où il débute dans la reprise de Cardillac; M¹¹º Brohan abandonne la grande comédie pour la comédie légère et signe un engagement avec le Vaudeville; Duprez entre à l'Opéra-Comique, qu'il quitte rapidement, part pour l'Italie, d'où il revient le grand artiste que l'on sait.

### REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES ET REPRISES.

Le 6 janvier 1828, les comédiens anglais donnent une représentation de King Lear (le Roi Lear). M. Terry joue le Roi; miss Smithson, Cordélia.

Le 10 janvier, Bocage joue Dorante, des Jeux de l'amour et du hasard.

Le 14 janvier. — Reprise de la Fête de Molière.

Le 18 janvier. — Les comédiens anglais jouent the Merchant of Venice et Simpson and C°.

Le 9 février, bénéfice de M<sup>me</sup> Schutz: un acte du théâtre du Gymnase; les Originaux, avec Monrose de la Comédie-Française; Tancrède, opéra, et un intermède de chant et de danse.

Trois débuts importants sur dix-sept1:

12 janvier 1828, M<sup>ne</sup> Bérenger dans Isabelle, de l'École des maris, succès : jeune et jolie comédienne.

15 février. — M<sup>110</sup> Laîné dans Dorine, de Tartufe.

17 mars. — Beauvallet dans Shakespeare, de Shakespeare amoureux.

### DIRECTION LEMÉTHEYER

- M. Lemétheyer se met aux lieu et place des comédiens, créanciers privilégiés pour la somme de 80,000 francs; il traite avec les actionnaires et les créanciers de Thomas Sauvage <sup>2</sup>.
- 27 janvier, MM. Saint-Félix et Sainte-Marie; 23 mars, M. Firmin Prud'homme; 43 avril, M. Georges Palais; 45 avril, M<sup>ne</sup> Louisa Comte;
   24 avril, M<sup>me</sup> Ferdinand; 25 avril, M. Boulard; 26 avril, M<sup>me</sup> Sabattier;
   44 mai, M<sup>ne</sup> Schaffner; 43 mai, M. Charles; 46 mai, M. Chevalier et M<sup>ne</sup> Amélie; 3 juin, M. Bénédit.
- 2. Le 2 octobre 4828, arrêté du ministre des Beaux-Arts retirant à Sauvage le privilège de l'Odéon. Du même jour, arrêté nommant Frédéric Lemétheyer directeur-entrepreneur, pour exploiter le privilège à ses risques, périls et fortune pendant quinze années, c'est-àdire jusqu'au 1er octobre 4843 (Tragédie, comédie, drame, comédies mêlées de couplets, bals masqués en carnaval). Comité de lecture, représentations quotidiennes, gratuité du loyer, frais d'entretien de la salle et dépendances à la charge du directeur. Jouissance gratuite du mobilier du théâtre (décorations, costumes, instruments, livres, musique, accessoires, etc.), appartenant à la liste civile et à la chambre des Pairs. Cautionnement de 400,000 fr. en inscriptions de rentes. Décision du roi accordant une subvention de 60,000 fr.

Administration. - M. le chevalier Lemétheyer, ancien officier de

L'ancien administrateur de Feydeau donna immédiatement la mesure de ses capacités, d'abord en annouçant que des omnibus transporteraient à toute heure des voyageurs de l'Odéon à l'autre rive, et ensuite, en faisant ajouter à son cahier des charges le droit d'exploiter le vaudeville. Quelle dérision! le vaudeville... quand tous les chefs-d'œuvre de Scribe étaient sifflés sur la rive gauche, et à l'heure du grand mouvement romantique! Il fallait parler à des passions jeunes et hardies; à défaut de pièces nouvelles, ouvrir le théâtre étranger, prendre Shakespeare, Schiller, Lope de Vega, enfin sortir des sentiers battus. Le pauvre Lemétheyer fit encore moins que Sauvage.

L'inauguration de cette nouvelle direction se sit le 5 octobre avec le Collatéral et les Jeux de l'amour et du hasard.

Le 18 octobre. — Les suites d'un coup d'épée, comédie en un acte, en prose, par MM. J.-J. Ader et

marine, ancien directeur des théâtres du Havre, de Nimes, etc..., ancien régisseur de l'Opéra-Comique, administrateur à Feydeau et correspondant dramatique en 4826; M. Léon Halévy, secrétaire général; Théodore Vanard, chef de la comptabilité; Édouard, régisseur général; Douesnel, second régisseur; Barbarey, contrôleur général, Ozanne, souffleur.

Tragédie, comédie, drame. — Lockroy, Michelot, Bocage, Desnoyer, Provost, Doligny, Duparai, Auguste, Thénard, Ad. Vincent, Ménétrier, Paul Coquerel, Rihoelle, Timothée, Édouard. M<sup>mee</sup> Derfeuille, Charton, Élisa Wenzel, Dutertre, Anaïs, Gersay, Lainé, Eulalie Dupuis, Sabattier, Sainte-Suzanne, Bérenger, Lambert, Ferdinand.

Vaudeville. — MM. Masson, Léon Bizot. M<sup>nies</sup> Félicie Aubé, Messyn, Pouilley, Caroline Lebrun, Buffardin, Durand, Flore.

M. Bloc chef d'orchestre.

Émile Brousse. Succès contesté. (Provost, Bocage, Michelot; M<sup>mes</sup> Dutertre et Bérenger.)

Le 23 octobre. — Le Concert a la campagne, intermède mêlé de couplets par MM. de Saint-Georges et Léon Halévy.

Un bon bourgeois de Beaune a hébergé, on ne sait trop pourquoi ni comment, les acteurs chantants de l'Odéon. Cet honnête mélomane, heureux de recevoir un de ses bons amis, rassemble tous les musiciens de l'endroit, l'orchestre exécute l'ouverture d'*Oberon*; après l'ouverture, viennent les chœurs et ainsi de suite jusqu'à la fin, le tout entremêlé de poésie et de quolibets débités par M<sup>11e</sup> Flore, la réjouissante comédienne des Variétés qui débutait dans cette fantaisie-programme par un rôle de jardinière. Ce petit acte, produit incestueux du logogriphe et de la charade, réussit. (Provost, Duparai; M<sup>11e</sup> Flore; M. Léon Bizot; M<sup>mes</sup> Durand, Pouilley et Buffardin.)

Le 6 novembre. — L'Appartement, ou Vingt-Quatre Heures de la vie d'un riche, comédie en cinq actes, en prose, de C. Merville, pièce trop longue : applaudissements mitigés quand on a nommé l'auteur. M<sup>lle</sup> Anaïs a été charmante sous les traits d'un jockey. (Bocage.)

Le 18 novembre. — Marie de Brabant, drame historique en cinq actes, en vers, de M. Ancelot. On a écouté jusqu'au bout sans applaudissements ni murmures. Succès d'estime. (Bocage, Provost, Lockroy, Desnoyer; M<sup>me</sup> Charton.)

Le 22 novembre. — Représentation au bénéfice de Bocage dévalisé par des voleurs : un Trait de Cartouche,

ou le Vol et le Bénéficiaire, intermède dramatique en deux tableaux, espèce d'improvisation au gros sel, où l'on voit Cartouche, pour dédommager un comédien que sa troupe a dévalisé, lui proposer une représentation à bénéfice. Les auteurs ont gardé l'anonyme. (Bocage.)

Le 27 novembre. — L'Homme entre deux ages, comédie-vaudeville en un acte, de MM. Saint-Ange, Fontan et Ch. Desnoyer, qui jouait dans la pièce le rôle d'Alfred, réussit.

Le 6 décembre. — L'Espion, drame en cinq actes, en prose, de Fontan, Léon Halévy, G. Drouineau et Ch. Desnoyer, inspiré par le roman de Cooper; plusieurs situations tragiques et un beau quatrième acte. Le premier soir, succès contesté; succès complet aux représentations suivantes. (Bocage, Duparai, Lockroy, Provost; M<sup>mes</sup> Anaïs, Charton.)

Le 13 décembre. — Première à ce théâtre du Jeune Maire, comédie-vaudeville en deux actes, de Duvert et Dupeuty. (Lockroy; M<sup>10</sup> Bérenger.)

Le 28 décembre. — Le Contrariant, comédie en un acte, en prose, de C. Merville, joli petit acte. Succès. (Lockroy, Duparai, Thénard, Provost; M<sup>mes</sup> Wenzel et Laîné.)

# 1829

Le 8 janvier. — La Bossue, ou le Jour de la majorité, comédie en un acte, en vers, par MM. J.-J. Ader et Fontan, écrite pour mettre une fois de plus en lumière le talent d'Anaïs. (Duparai, Provost; M<sup>mes</sup> Wenzel et E. Dupuis.)

Le 31 janvier. — LANCASTRE, ou l'Usurpation, drame en cinq actes, en vers, de M. d'Épagny. Les marques de mécontentement, qui avaient plusieurs fois éclaté pendant la représentation, cessèrent dès qu'on nomma l'auteur (Bocage, Lockroy, Desnoyer, Provost; M<sup>ne</sup> Charton 1).

Depuis la première représentation de *l'Espion*, qui n'obtint pas le succès que l'on espérait, l'Odéon était en proie à la plus horrible détresse. Dans le mois de février, un des meilleurs de l'année théâtrale, on donne pour toute nouveauté, le 8, le Français au Caire, comédievaudeville en un acte de M. Florestan, dont quelques couplets tournés avec esprit font tout le mérite. (Léon Dobigny; M<sup>11</sup>° Bérenger et Flore.)

Le 24 février. — LA VIEILLE FILLE ET LA JEUNE VEUVE, aimable comédie en un acte, en vers, de MM. N. Fournier et Aug. Arnould. (Lockroy, Duparai; M<sup>mes</sup> Dutertre, Wenzel et E. Dupuis.)

Et enfin, le 26 février. — LE MARIAGE ET L'ENTER-REMENT, folie-vaudeville en un acte, de MM. Auguste Arnould et Mottet. Cette extravagante petite pièce, trop bonne pour un théâtre à l'agonie, avait été d'abord annoncée sous le titre : Je suis mort. Lemétheyer, qui allait abandonner la direction de l'Odéon, fit changer ce sous-titre, qui pouvait prêter aux allusions.

Le 1<sup>er</sup> mars, les acteurs se constituent en république et se partagent les recettes au prorata. Le 4, voyant

<sup>4.</sup> Défigurée par l'eau-forte, vengeance d'un amant, M<sup>ne</sup> Charton disparut rapidement de la scène, vécut pauvre, oubliée, et mourut le 27 juillet 4872.

qu'avec tous leurs efforts, ils arrivent à peine à payer les frais de soirée, ils abandonnent la partie. Certainement M. Lemétheyer, en se chargeant de gaieté de cœur d'un fardeau trop lourd pour lui, était cause de cette rechute si prompte; mais il convient de ne pas faire retomber sur lui toute la faute. M. de La Rochefoucauld, ministre de la maison du roi, l'avait absolument abandonné. La subvention, appoint considérable, ne lui fut point donnée pendant le cours de cette direction, sous prétexte qu'on n'avait point versé le cautionnement. Avant de quitter leur poste, les comédiens adressèrent aux journaux la lettre suivante:

# « Messieurs,

- « L'Odéon ferme demain mercredi 4 mars. Pour la troisième fois depuis deux ans, l'infâme banqueroute est aux portes du Théâtre-Royal. Pleins de confiance dans le ministère, nous avons continué notre service tant que nous avons pu le faire. Mais aujourd'hui tout nous manque; il nous est impossible d'aller plus loin. Sur dix mois à peine échus de l'année théâtrale, il nous en est dû six; si un pareil état de choses n'occasionne chez quelques-uns d'entre nous qu'une grande gêne, il en réduit la plupart à un dénuement absolu.
- « Deux lettres adressées par nous à M. l'intendant général de la maison du roi sont restées sans réponse 1.
- 4. Première lettre adressée à M. le baron de La Bouillerie (6 février 4829), demandant que l'on dispose en leur faveur du cautionnement et de la subvention. Deuxième lettre au même (40 février 4829):

Nous sommes fondés à croire qu'elles ne lui sont pas parvenues. Comment supposer, en esset, que M. le baron de la Bouillerie, bien instruit, eût pu laisser aussi longtemps dans une pareille détresse des artistes honorés du titre de comédiens du roi? Il ne nous reste qu'un moyen de faire entendre nos plaintes à M. l'intendant général, c'est la publicité, et nous nous adressons à vous, Monsieur le rédacteur, bien persuadés que, par l'entremise de votre journal, le ministre en même temps que le public connaîtra notre position.

# « DUPARAI, LOCKROY, DESNOYER, etc., etc. »

Les comédiens et les actionnaires de l'Odéon, voyant qu'ils n'obtenaient pas plus de réponse à cette lettre qu'aux deux autres, attaquèrent la maison du roi dans la personne de M. de la Bouillerie : les premiers, sur cette clause du cahier des charges qui disait formellement qu'en cas de modifications ou de retrait du privilége, la maison du roi se chargeait des engagements pris; les seconds sur le cautionnement.

Devant cette attitude résolue, l'autorité entra en composition et proposa des arrangements. Ils étaient de nature à n'être point acceptés, paraît-il, puisqu'on courut les chances d'un procès.

« Au point où nous en sommes venus, nous ne pouvons cacher que beaucoup d'entre nous, dans la saison la plus rigoureuse de l'année, sont sans pain et seront bientôt sans asile... Nous avons l'honneur de prévenir Votre Excellence qu'à dater de demain, nous sommes déterminés à employer tous les moyens qui sont en notre disposition pour sortir de la fâcheuse situation où nous sommes depuis trop longtemps. »

En attendant ce qu'il plairait décider au tribunal, les choristes, gagistes et employés, après avoir souffert, sans appointements, toutes les angoisses d'un hiver des plus rigoureux, furent obligés d'avoir recours à la bienfaisance publique. Une souscription fut ouverte pour ces pauvres diables chez M. Moisson, notaire, et chez Risbec, restaurateur, place de l'Odéon <sup>1</sup>.

Le procès contre le ministère, mené cependant avec beaucoup d'adresse et d'habileté, fut perdu. Le tribunal, considérant que le fait seul du sieur Sauvage avait donné lieu à la clôture et au retrait du privilége, débouta les comédiens de leur demande et déclara « que la maison du roi n'était pas responsable.)»

Ce qui restait de bon dans la troupe s'éparpille alors: Lockroy entre à la Porte-Saint-Martin pour créer le *Marino Faliero* de Casimir Delavigne. M<sup>no</sup> Anaïs, « le bijou de la rive gauche, » signe avec la Comédie-Française. — On vendit aux enchères le matériel 8 à 9,000 fr. La maison fut non-seulement fermée, mais encore vidée et saccagée.

Elle paraissait détruite à jamais lorsque M. de La Rochefoucauld sentit enfin ses fautes et voulut les réparer.

Cinq personnes sollicitaient la direction du second Théâtre-Français; MM. Petit-David, l'excellent comédien Perlet, Nanteuil, professeur de déclamation,

Scribe envoya généreusement 1,000 francs

<sup>4.</sup> Le théâtre forain du Luxembourg et celui de M<sup>me</sup> Saqui donnèrent chacun une représentation à leur bénéfice.

MM. d'Épagny et Lemesle, libraire, associés 1, et Harel.

Les amis de M<sup>11e</sup> Georges aidant, Harel l'emporta sur ses concurrents. L'administration de la maison du roi, éclairée par les réclamations générales, accorda au nouveau directeur une subvention de 160,000 fr.<sup>2</sup>, plus 6,000 fr. pour les dépenses du comité de lecture.

Sept débuts<sup>3</sup>, dont les plus importants sont :

13 octobre. — Eulalie Dupuis dans Dorine de Tartufe.

31 janvier. — M<sup>uo</sup> Charton.

### REPRISES ET REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES.

3 novembre. — Gratis à tous les théâtres; on ajoute des tirades au Concert à la cour.

22 novembre. — Bénéfice de Bocage, 7,000 fr. 14 décembre. — Reprise de Amour et Intrique.

- 4. M. Lemesle se faisait fort, en donnant une carte d'entrée annuelle pour 75 francs à 3,000 souscripteurs du quartier, de rendre à l'Odéon sa splendeur. Jouslin de La Salle eut aussi cette idée; nous trouvons dans le *Figaro* d'alors une longue lettre de lui demandant 200,000 fr. de subvention, 400,000 fr. de l'État et 400,000 fr. par le quartier, « premier intéressé », au moyen d'une contribution.
- 2. 7 mars 4829, arrêté ministériel retirant à Lemétheyer l'autorisation d'exploiter le théâtre de l'Odéon. 26 avril, privilège de M. Harel (Charles-Jean) pour deux ans et sept mois, du 4<sup>er</sup> septembre 4829 au 34 mars 4832.
- 3. 45 octobre, M<sup>me</sup> Sainte-Suzanne; 9 novembre, M. Darine; vembre, M<sup>ne</sup> Agarithe Petit; 27 janvier, M. Auguste Rosemar; 29 janvier, M. Borsat.

# RECETTES 1

|                   | 1824       | 1825          | 1826                                   | 1897        | 1828       | [4829]   |
|-------------------|------------|---------------|----------------------------------------|-------------|------------|----------|
| JANVIER           |            | 51.754 60     | 41.087 20                              | 27.216 40   | 29,319 50  | 17.600 " |
| FÉVRIER           |            | 48,981 15     |                                        | 29,558 65   | 27,668 50  |          |
| MARS              |            | 47,044 55     | 32,451 "                               | 40,817 60   | 25,778 60  | 1,050 "  |
| AVRIL             |            | 51,375 45     | 39,685 »                               | 20,457 80   | 19,852 90  |          |
| MAI               | 59,687 02  | 45,587 50     | 32,987 35                              | 23,720 20   | 18,758 30  |          |
| JUIN              | 32,506 75  | 39,462 40     | 20,305 10                              |             | 15,343 15  |          |
| JUILLET           | 25,041 85  | 30,082 55     | 18,615 30                              |             | 4,397 80   |          |
| A O U T           | 37,548 60  | 34,371 90     | 17,831 55                              | 17,624 40   |            |          |
| SEPTEMBRE         | 23,788 95  | 43,523 80     | 32,334 85                              | 30,612 25   |            |          |
|                   |            |               | 1                                      |             | Lenétheyer |          |
| OCTOBRE           | 41,212 38  | 50,807 "      | 36,666 65                              | 27,235 55   | 16,893 25  |          |
| NOVEMBRE          | 43,108 45  | 45,648 50     | 23,628 35                              | 25.872 75   | 14,618 90  | 44,318 » |
| DÉCEMBRE          | 47,755 20  | 40,425 10     | 31,446 35                              | 22,755 50   | 12,806 65  |          |
| Totaux            | 310,649 20 | 529,061 20    | 366,596 "                              | 265,871 10  | 185,437 55 | 32,350 n |
| Produits des bals | 20,692 50  | 22,138 50     | 22,002 "                               | 20,985 "    | 12,275 50  | 16,097 » |
| Totaux généraux   | 331,341 70 | 551,199 70    | 388,598 n                              | 286,856 10  | 197,713 05 | 48,447 " |
|                   |            |               |                                        |             |            |          |
|                   |            | Report d'oci  | Report d'octobre, novembre et décembre | et décembre |            | 44,318 » |
|                   |            | Soit, pour le | Soit, pour les cinq mois Lemétheyer    | métheyer    |            | 92.765 » |

1. Resumé historique sur le théatre royal de l'Odéon, d'avril 1824 au 15 mars 1829, dédié à M. le vicomte S. de La Rochesoucauld, directeur général des Beaux-Arts. Paris, 24 mars 1829. Manuscrit de 9 pp., signé Pierret. (Collection de M. A. Voisin, libraire-expert.)

# CHAPITRE VII

1829. — 1830. — Direction Harel. — M<sup>Ile</sup> Georges et la nouvelle troupe. —
Réouverture. — Christine à Fontainebleau. — La Fête de Néron. — La
Mort de Molière. — Chutes célèbres. — Stockholm, Fontainebleau et Rome.
— Alexandre Dumas à l'Odéon. — Guillaume Tell. — Pendant et après
les trois journées. — Jeanne la Folle. — Fontan et le Mouton enragé.

Harel <sup>1</sup>, tout en menant l'Odéon et la Porte-Saint-Martin avec plus de fantaisie que de science dramatique, est resté comme la personnification du directeur parisien. Causeur plein d'à-propos, se moquant de tout, même de lui et de son entreprise, il doit à son esprit de coulisses si vif et si paradoxal une grande partie de la réputation qui lui a survécu. Administrateur médiocre, il remporta souvent des victoires éclatantes et n'eut ni le bonheur ni le talent d'en savoir tirer profit; après un succès il s'arrêtait net et il fallait un revers pour l'arracher à sa paresse et à son inaction. Alors il retrouvait toute son énergie, et, comme certains généraux qui n'ont été grands que par leur manière de diriger les retraites, rien

4. J.-B. Harel, né à Rouen en 1790, mort à Châtillon près Paris, en 1846, a collaboré au Dictionnaire des theâtres, 1224 vérités, (in-12 Barba), et à plusieurs drames: la Guerre des Servantes, etc. A donné seul un Éloge de Voltaire, couronné par l'Académie, et deux comédies, les Grands et les Petits au Théâtre-Français, et le Succès à l'Odéon.

ne l'arrêtait : ni les mesures les plus coûteuses ni les résolutions les plus désespérées. Il dépensa certainement plus d'esprit pour se ruiner que vingt autres pour faire fortune.

Élevé par son oncle Luce de Lancival, professeur au collége impérial et auteur d'Hector, tragédie qui eut un certain succès au Théâtre-Français et qui lui valut la protection de Napoléon, Harel obtint très jeune encore une place d'auditeur au conseil d'État, puis celle de secrétaire de Cambacérès. Devenu commissaire extraordinaire dans la sixième division militaire, puis sous-préfet de Soissons, il se fit remarquer par son énergie quand les Russes firent le siége de cette ville lors de la première invasion.

A la rentrée des Bourbons il fut destitué, et revint à Paris, où il fonda, avec Ch. Nodier, Cauchois-Lemaire, Bory Saint-Vincent, Mellinet, Arnault, Jouy et Merle, le Nain jaune, petit journal satirique qui eut rapidement une grande réputation de malice et d'audace. Au retour de l'île d'Elbe, il rentra dans la vie politique et reçut, avec le titre de préfet des Landes, le ruban de la Légion d'honneur. Après Waterloo, il dut quitter Mont-de-Marsan et se retirer en Belgique avec ses amis Bory Saint-Vincent, le général Mellinet et Arnault, comme lui couchés sur les listes de proscription du Moniteur.

C'est à Bruxelles, où M<sup>116</sup> Georges donnait des représentations, qu'il commença avec la célèbre tragédienne une liaison que le succès, les revers, les luttes en commun rendirent indissoluble. Grâce à elle, il put revenir

en France et obtenir le privilége d'une troupe de comédiens avec laquelle ils parcoururent la province, jusqu'au moment où il fut nommé directeur du théâtre de l'Odéon. M<sup>ne</sup> Georges avait plus de quarante ans à cette époque 1, et cependant était encore dans tout l'éclat de la beauté : un front large et pur, des cheveux abondants et longs, un nez mince et droit, une bouche arquée et dédaigneuse, des dents d'une blancheur éclatante, des bras d'une pureté grecque, un regard d'une incomparable beauté. « Jamais des yeux plus noirs, plus grands et plus expressifs ne parèrent la figure d'une femme, » dit avec enthousiasme un contemporain célèbre. Avec cela une diction simple et naturelle comme celle de Talma; comme lui, une pantomime admirable et une entente profonde de l'exactitude des costumes. Elle justifiait vraiment alors le cri poussé, à ses débuts, par le critique Geoffroy: « C'est Melpomène descendue de son cadre. »

Autour de cette admirable reine tragique se groupaient : M<sup>ne</sup> Moreau-Sainti, la Célimène du faubourg Saint-Germain, grande et belle personne à l'œil vif, à la voix franche; M<sup>nes</sup> Delattre et Dupont, pour les soubrettes et les reines, Alexandrine Noblet, Eulalie Dupuis, la fille de Rose Dupuis, de la Comédie-Française<sup>2</sup>; M<sup>ne</sup> Georges cadette, gracieuse et utile comédienne;

<sup>4.</sup> Georges Weimer ou Wemmer (Marguerite-Joséphine), née à Bayeux, le 23 février 4787, est morte à Passy le 42 janvier 4867. — « Je veux, dit-elle avant de mourir, qu'on m'enterre dans mon manteau de Rodogune! »

<sup>2.</sup> Elle épousa plus tard son camarade M. Geffroy, de la Comédie-Française.

M<sup>110</sup> Laisné, M<sup>mo</sup> Ponceau Saint-Amand, une duègne de talent venant de la Porte-Saint-Martin; Nadèje, l'orpheline de Wilna <sup>1</sup>, Bérenger, « la jolie; » M<sup>11es</sup> Gersay, Thénard et Level.

Du côté des hommes, Ligier, Eric-Bernard, Vizentini, un artiste de talent qui venait de l'Opéra-Comique; l'excellent Ferville, un comédien si original et si vrai, « le premier qui ait joué les Oncles d'Amérique en frac et en redingote; avant lui on les jouait en Cassandre <sup>2</sup>. » Le vieux Duparai, un des comédiens les plus naturels de l'époque; Lockroy, dont la réputation allait grandissant; Marius, de son vrai nom comte de Laribeaupierre; Delafosse, remarqué à ses débuts au Théâtre-Français pour ses qualités de tenue et de sensibilité; Chilly, mal reçu alors du public dans les amoureux : « Dès qu'on entendait ma voix, même dans la coulisse, nous racontait-il souvent, le public sifflait »; Delaistre ³, comédien intelligent et souple, mort en mars 1881.

Telle était cette troupe, qui, quoique faite rapidement et manquant d'homogénéité, n'en était pas moins, on le voit, digne du second Théâtre-Français.

- 4. Intéressante petite fille, recueillie par M<sup>me</sup> Fusil (M<sup>ile</sup> Fleury) parmi les décombres de Wilna, lors des désastres de Russie, morte en 4832, à l'âge de vingt ans.
  - 2. Jouslin de la Salle, Souvenirs dramatiques (Revue française).
- 3. Un de ses grands mérites était sa garde-robe : « A la mort de Talma, il s'était rendu acquéreur des costumes du grand tragédien. Aussi, quand Harel donnait en province Sylla, Hamlet ou Manlius, il avait soin de mettre sur l'affiche, en lettres d'un pied de long : M. Delaistre jouera ce soir avec les costumes de Talma. Et il était rare que la salle ne fût pas comble. (Jouslin de la Salle, id.)

L'administration mérite aussi une mention particulière.

Le secrétaire du théâtre, M. Gentil, qui poussa ce cri célèbre dans les annales romantiques: « Racine est un polisson! » était le neveu du comte de Rœderer. Au théâtre, on l'appelait souvent M. l'amiral, voici pourquoi: Sous l'empire, on l'avait envoyé en mission auprès de Murat, alors roi de Naples, et il avait eu l'audace et l'adresse de faire entrer dans la rade de cette ville, malgré les Anglais qui la bloquaient, un convoi de farine. Murat, pour le récompenser, l'avait nommé... amiral!!!

La conduite du théâtre était confiée à Jouslin de la Salle, un des hommes les plus compétents qu'il y eût alors dans l'art de la mise en scène.

Nommons encore: Arsène, Dupont, Michelot, Ménétrier, Leroux, Champein, Auguste, Lebrun, Jourdain, Adolphe Vincent, Saint-Paul, régisseur; Édouard, deuxième régisseur; Garcière, caissier, et Ozanne, souf-fleur.

M. J. Verteuil, le digne et excellent secrétaire actuel de la Comédie-Française, fut attaché à l'Odéon en qualité de secrétaire d'Harel, mais seulement après 1830.

A l'occasion de la nouvelle direction, on réduisit le prix des places. Cicéri fut chargé de restaurer les peintures de la salle, le dôme, la toile et les panneaux des loges. Rossini voulut bien composer l'orchestre, dirent les journaux; c'était du luxe, on en conviendra, puisqu'on ne devait plus représenter d'adaptations musicales.

La réouverture, annoncée pour le 2 septembre, eut

lieu exactement. Il aurait été impossible aux plus vieux habitués de l'Odéon, s'il en restait, de reconnaître la vieille salle. Cariatides allégoriques, figures en relief, velours fané, tout avait été enlevé et remplacé par des loges charmantes, de l'or dans une juste proportion, un rideau blanc et brodé, un lustre augmenté d'un grand nombre de becs, et — spectacle nouveau — la foule, une foule compacte, riche et choisie comme à l'Opéra.

« Voici Armand et M<sup>ne</sup> Mars. Quelle tournure, quelle élégance! elle sera toujours jeune, même à la ville! Voilà Rossini, Nourrit, M<sup>mes</sup> Damoreau et Dabadie; tout l'Opéra s'est donné rendez-vous ici.

« Ce monsieur, qui a la tête un peu penchée sur l'épaule et qui entre dans la loge de M<sup>ue</sup> Mars? — C'est M. Auber, l'auteur de la Muette que l'on vient de donner à l'Opéra. Et ce petit homme qui porte des lunettes et qui a l'air de grimacer? C'est le rédacteur d'un nouveau journal populaire, le National, M. Thiers. Il se range pour faire une place à M. Michaud, de la Quotidienne. M. Michaud est de l'Académie; ces choses-là peuvent se retrouver un jour<sup>1</sup>. »

La pièce d'inauguration: CATHERINE DE MÉDICIS AUX ÉTATS DE BLOIS, drame historique en cinq actes, en vers, de Lucien Arnault, n'obtint qu'un demi-succès, malgré le talent de M<sup>ue</sup> Georges. (Ligier, E. Bernard, Duparai, Vizentini; M<sup>ue</sup> Nadèje-Fusil.)

Craignant avec raison la sévérité habituelle et sou-

<sup>4.</sup> Jouslin de la Salle. Souvenirs dramatiques (Revue franc., 1858).

vent exagérée de son jeune public, Harel, fort expert dans l'art de la réclame, fit publier cet avis dans les journaux : « Le parterre de l'Odéon, qui s'est montré pointilleux si souvent mal à propos, et qui, dans des accès de gaieté fatals à de pauvres auteurs, a fait la guerre aux mots plus peut-être que la raison ne l'autorisait, voudra-t-il renoncer à ses habitudes facétieuses pour juger une pièce tout entière et ne pas condamner les expressions avant de savoir si elles sont à la tragédie complète comme certaines touches hardies sont dans un tableau d'histoire? »

Cette prière fut sans effet, car la seconde pièce sit une chute épouvantable.

Le 14 septembre. — Cette comédie en prose, intitulée LE Frère et L'Amant, de MM. F... et C.., devait avoir trois actes; le parterre en décida autrement. On dut baisser le rideau au milieu du deuxième acte sans pouvoir parvenir à le terminer. (Duparai, Delafosse, Delaistre; M<sup>mes</sup> Noblet et Thénard.)

Le 13 octobre. — Christine a Fontainebleau, drame historique en cinq actes, en vers, de Frédéric Soulié, ne fut pas plus heureux. L'impatience, qui s'était manifestée par des murmures à partir du deuxième acte, ne se calma qu'au cinquième. (Lockroy, Ligier, Delafosse; M<sup>mes</sup> Georges, Noblet, E. Dupuis.)

Le 24 novembre. — Première (à ce théâtre) de Marino Faliero, drame en cinq actes, en vers, imité de Byron, par Casimir Delavigne, déjà joué cent trente fois à la Porte-Saint-Martin. Succès. Ouverture de Rossini. Costumes de Paul Delaroche.

Le 1<sup>er</sup> décembre. — Mon Oncle le Bossu, comédie en un acte, en prose, de MM. Lafontaine et Mélesville, fut très applaudie. (Ferville, E. Bernard; M<sup>ne</sup> Noblet.)

Le 29 décembre. — Une Fête de Néron, drame en cinq actes, en vers, d'A. Soumet et L. Belmontet, obtint un éclatant succès; Ligier et surtout M<sup>ne</sup> Georges furent acclamés. « Ce qu'il y a de plus remarquable dans cet ouvrage, c'est l'insouciant abandon avec lequelles auteurs se sont livrés à la peinture des mœurs de débauche et de sang qui ont épouvanté le règne des empereurs. » Suétone ne va pas plus loin, dit alors le Figaro 1. (Eric-Bernard, Delafosse, Chilly; M<sup>nes</sup> Level et Gersay.)

### 1830.

Le 19 janvier. — L'Article de Journal, comédie en un acte, en vers, de feu Chéron de la Bruère, le censeur dramatique, qui « désira garder l'anonyme », fut la première nouveauté donnée dans cette année célèbre.

Cette bluette, écrite avec goût, mais sentant trop la littérature de 1815, n'était en réalité qu'une vieille nouveauté; quelques personnes à la mémoire implacable reconnurent une pièce jouée à la Comédie-Française, le 13 décembre 1811, sous le titre de *l'Auteur et le critique*. Le parterre siffla quelque peu. (Ferville, Duparai, Delafosse; M<sup>10</sup> Noblet.)

<sup>1.</sup> Une Fête de Néron passa au Théâtre-Français en 1832 et fut reprise à l'Odéon en 1862, sous la première direction de M. de la Rounat.

Le 13 février. — On maltraita aussi LE PAMPILLET, ou l'Adjoint dans l'embarras 1, comédie en trois actes, en prose, de Georges Duval. (Duparai, Delafosse; M<sup>mes</sup> Saint-Amand, Dupuis.).

Le 18 février. — La Mort de Molière<sup>2</sup>, drame en trois actes, en prose, terminé par un épilogue en vers, couplets et apothéose. Singulière pièce, n'offrant qu'une suite de tableaux affligeants. Qu'on en juge par la dernière scène: Molière est là, inanimé; à côté de lui on prépare ses funérailles. En ce moment poignant, le rideau du fond se lève; on aperçoit le buste de Houdon sur un piédestal; une jeune fille, dans le costume de Thalie, entourée de quelques figurants, récite des vers; puis, tout à coup, le chef d'orchestre lève son archet, et les acteurs que l'on voyait pleurer près du lit de mort de l'auteur de Tartuffe, se redressent et entonnent, sur l'air du vaudeville d'Une Heure de folie, quatre couplets, à la grande stupéfaction des spectateurs.

Voici le couplet au public :

L'auteur qui trace ces essais Les offre d'une main timide Au public qui fait les succès Et que le bon goût toujours guide;

- 1. La pièce s'appelait d'abord le Sous-Préfet. La censure exigea un autre titre.
- 2. Dumersan écrivit au ministre de l'intérieur pour obtenir la permission de faire terminer sa pièce par le tableau de Waslard, célèbre alors, les Deux Sœurs de charité. On le lui défendit. Je voulais, dit-il, terminer par ces mots: « L'hypocrisie a tourmenté sa vie, la vraie religion le console à sa mort. »

Sans doute on le critiquera, Mais pour réussir, il espère Dans l'habitude que l'on a D'applaudir le nom de Molière.

Lockroy portait à son chapeau une plume blanche, bleue et rouge qui fit plus d'effet que la pièce. La censure exigea à la seconde la suppression de ce panache aux couleurs proscrites. (Lockroy, Ferville, Vizentini; M<sup>ne</sup> Delattre.)

Lundi 22. — Petit succès avec la Sœur cadette, comédie en un acte, en vers, de MM. Aug. Arnould et N. Fournier, imitation de la Coquette corrigée. (Lockroy, Duparai; M<sup>mes</sup> Delattre, Noblet, Thénard.)

Le 3 mars. — Le Veur amoureux 1, comédie en trois actes, en prose, donna lieu aux scènes les plus singulières. Le premier acte fut écouté avec calme. Le second, qui se passe dans la nuit, étrange imbroglio où chaque acteur ne songe qu'à se cacher et à disparaître comme dans un exercice d'escamotage, fut poursuivi de ricanements et de sifflets; le tapage devint tel, que le régisseur fit baisser le rideau avant la fin du deuxième acte. Après un entr'acte interminable, M<sup>me</sup> Astruc et M<sup>11e</sup> Noblet, poudrées et costumées en Louis XV, entrent en scène. Le public veut recommencer son tapage, mais la jolie prose qu'il entend ne lui donne pas prise. Duparai, en habit à la française, paraît à son tour. Étonnement général! Comment une pièce dont l'action a com-

<sup>4.</sup> C'était le Veuvage et les Fiançailles, pièce donnée le 27 octobre 1824, que l'on avait réduite à trois actes.

mencé en 1820 peut-elle se terminer soixante ans auparavant? « Qu'est-ce que vous jouez là? demanda-t-on au vieux comédien. — Mais, messieurs, reprend-il, vous le savez bien; ce sont les Jeux de l'amour et du hasard, qui terminent le spectacle. — Eh bien! et le troisième acte!! le troisième acte!! le troisième acte!!! » Les acteurs hésitent un instant, puis s'éloignent sur un vacarme que ceux qui ont suivi certaines représentations du théâtre Taitbout peuvent seuls comprendre aujourd'hui. La scène reste vide un long temps; enfin, un régisseur s'avance, fait les trois saluts et lance cette phrase maladroite: « Messieurs, l'administration, éclairée par l'accueil que vous venez de faire aux deux premiers actes de la pièce nouvelle, a cru donner une preuve de son respect à vos décisions en ne jouant pas le troisième. »

Les cris, les sifflets s'élèvent de tous côtés : « Se moque-t-on de nous? Le troisième acte! le troisième acte!!... » La toile tombe.

Après un nouvel entr'acte, un second régisseur effaré vient dire que l'administration voudrait faire continuer le *Veuf amoureux*, mais que M. Vizentini est déshabillé et parti, et que cela est impossible: « Qu'on aille le chercher! Nous attendrons. » Une demi-heure se passe; dans la salle on tempête, on casse les banquettes; dans les coulisses on perd la tête. Pas de Vizentini! Que faire? On annonce le plus humblement que l'on peut cette déconvenue aux spectateurs, qui exigent qu'on lise le rôle. M. Arsène remplit cette tâche au milieu de rires et d'applaudissements ironiques s'appliquant à tout ce qui,

dans le texte, peut servir à la circonstance, et le hasard, dans ce cas, est toujours complice des rieurs. Après minuit, le public voulut qu'on lui annonçât le nom de l'auteur. Les régisseurs exténués avaient abandonné la partie. Un malheureux comparse, poussé malgré lui, vint dire d'une voix étranglée par la peur : « Il désire garder l'anonyme. »

« On devrait toujours commencer par les deuxièmes », disait Harel avec mélancolie. Il avait raison.

Le 12 mars. — ADRIENNE LECOUVREUR, comédie en trois actes, en prose, fut encore une chute le premier soir 1. Sujet usé, pièce mal écrite, dit-on, soit; mais à coup sûr public insupportable, car on siffla dès les premières scènes. Lockroy put annoncer cependant les noms de MM. Antony Béraud et Valory (Ch. Mouriez). (Lockroy, Delafosse, Ferville, Stockleit; M<sup>mes</sup> Moreau-Sainti, E. Dupuis, Delattre.)

Le 30 mars. — STOCKHOLM, FONTAINEBLEAU ET Rome, grande trilogie dramatique en cinq actes, en vers, avec prologue et épilogue, d'Alex. Dumas.

Après la chute de la *Christine* de F. Soulié, c'était une grande audace d'aborder sitôt la scène de l'Odéon avec le même sujet; mais l'audace ne manquait pas au débutant<sup>2</sup>.

<sup>4.</sup> Il semblait que ce fût un malin plaisir du public de l'Odéon de faire tomber tous les ouvrages. Une phrase, un mot suffisait pour provoquer le tumulte et les sifflets. Le découragement s'emparait des gens de lettres, et ce n'était qu'en tremblant qu'on se risquait sur la scène de la rive gauche.

<sup>2.</sup> Avant d'avoir écrit Henri III, Alexandre Dumas avait présenté

La première représentation de la nouvelle *Christine* dura plus de cinq heures. Le parterre et les galeries, divisés en deux camps opposés, classiques et romantiques, se disputèrent si bruyamment au sujet du lustre qu'on voulait faire remonter, qu'on fut obligé de recommencer le prologue.

— « Perruquiers! Ils ne comprennent pas! Les précieuses à Rambouillet! Imbéciles! Perruques! » Voilà un échantillon des gracieusetés échangées par les fanatiques des deux partis dans le cours de cette curieuse soirée.

Le nouveau drame romantique, repoussant bien entendu la vieille unité d'action classique, embrassait dans ses cinq longs actes presque toute la vie de la reine de Suède. Le succès ne s'est dessiné franchement qu'au cinquième acte, au moment où Monaldeschi, arrêté, est livré aux mains de Sentinelli, son rival et son ennemi. Enfermé dans son appartement, il sait qu'il va mourir. La reine arrive, il se traîne à ses pieds et la supplie. Cette scène, très belle, fut très applaudie:

Oh! regardez! à genoux, à vos pieds,
Je suis comme autrefois, oubliant qu'à cette heure.
Votre royale voix dit qu'il faut que je meure,
Et ne me rappelant ce que dit votre voix
Que pour me souvenir des accents d'autrefois.
Sur mon front incliné portez l'arrêt suprême;
Je veux le repousser avec un mot : Je t'aime!
Je t'aime! Frappe-moi. Je t'aime! Tiens, voilà
Mon poignard. Entends-tu? Je t'aime! Frappe là,
C'est mon cœur. Frappe donc et venge-toi toi-même,
Ou je vais te redire encore que je t'aime.

Christine au comité du Théâtre-Français, qui l'avait reçue à corrections. Lockroy était tellement pressant à cet endroit, que Delphine Gay s'écria en rougissant : « Eh bien! Lockroy! Eh bien! » — Et tellement haut que la moitié de la salle l'entendit.

On a ri à quelques endroits que Dumas s'empressa de corriger le lendemain. Par exemple, lorsque la reine, parlant des sénateurs suédois, a dit avec largeur:

Ils s'avançaient vers moi comme de vieux sapins.

Au troisième acte, quand Pierre Corneille est entré en scène, — car le grand tragique paraît dans cette œuvre si remplie, — une moitié de la salle, la partie classique, s'est levée et a acclamé ce vers :

Corneille, inclinez-vous devant le vieux Romain!

Éric-Bernard, qui représentait le père de la tragédie, en est resté tout ébahi. On a ri, longuement aussi, à l'épilogue, lorsqu'à minuit et demi Christine a demandé d'une voix dolente:

> Combien de temps encore avant que je ne meure? — Trois quarts d'heure à peu près. — Revenez dans une heure..

Le vers était dramatique, mais il était bien tard. Un plaisant, tirant sa montre, s'est écrié : « Si à une heure ce n'est pas fini, moi je m'en vais! »

Cet épilogue, dans lequel Sentinelli, devenu moine, vient, longtemps après le crime, confesser Christine à ses derniers moments, aurait peut-être compromis la soirée, si le succès n'avait pas été enlevé, comme à *Hernani*, à

la pointe de l'enthousiasme. Au bout de quelques jours, on supprima cet acte inutile; la pièce n'eut plus alors que ce titre: Christine, ou Stockholm et Fontainebleau.

Parmi les interprètes, le succès le plus vif fut celui de Lockroy, remarquable dans le rôle de Monaldeschi. L'excellent comédien fut bien récompensé, ce soir-là, des efforts qu'il avait faits pour obtenir du directeur de l'Odéon la réception de la pièce de son ami Dumas<sup>1</sup>. La mise en scène était somptueuse; les décors, dus à Cicéri, de vrais chefs-d'œuvre.

En résumé, ce drame étrange fut beaucoup applaudi, beaucoup discuté, beaucoup critiqué; mais il fit le plus grand honneur à son auteur et au théâtre qui l'avait représenté. (Lockroy, Ligier, Duparai, Éric-Bernard, Delafosse, Chilly, Delaistre, Stockleit; M<sup>nes</sup> Georges, Noblet, E. Dupuis.)

Le 17 avril. — L'École du Pauvre, comédie en trois actes, en prose, de Magnan et Brunswick. Le deuxième acte fut seul applaudi. Deux représentations. (Ferville, Delafosse, Lockroy, Stockleit, Vizentini; M<sup>les</sup> Georges, Dupuis, Noblet.)

Le 30 avril. — MA FEMME ET MA PLACE, ou Retournons à Senlis, comédie en trois actes, en prose, de

4. Harel, le pourrait-on croire en voyant les pièces qu'il a données tant à l'Odéon qu'à la Porte-Saint-Martin, était un classique.—Le jour de la lecture de la pièce de Dumas, nous dit Lockroy, il ne voulut jamais entendre plus loin que le vers de Descartes, au prologue:

Parfois, en expirant, on grimace le rire.

On eut toutes les peines du monde à lui faire écouter le reste.

MM. Gustave de Wailly et Bayard, réussit. (Ferville, Lockroy, Duparai, Delafosse; M<sup>mes</sup> Moreau-Sainti et Georges cadette.)

Le 24 mai. — Le Vieux Mari, comédie en trois actes, en vers, de M. De Laville de Mirmont. Demi-chute. (Ferville, Vizentini, Lockroy; M<sup>mes</sup> Moreau-Sainti et Noblet.)

Le 3 juin. — Le Marchand de Venise, drame imité de Shakespeare, en trois actes, en vers, de M. Lamarche. Succès littéraire légèrement contesté. Ligier joue le rôle de Shylock que Bocage venait de créer, le 2 avril, à la Porte-Saint-Martin.

Le 26 juin. — Manon Lescaut, drame en prose, en trois actes et six tableaux, de MM. Carmouche et Frédéric de Courcy. On jouait en ce moment deux Manon, l'une en ballet à l'Opéra, l'autre en mélodrame à l'Ambigu. Celle de l'Odéon ne réussit qu'à moitié. Une charrette pleine de filles de joie souleva des sifflets et faillit arrêter net la pièce. (Lockroy, Vizentini, Stockleit, Delaistre, Chilly; M<sup>mes</sup> Moreau-Sainti, Bérenger.)

Le 14 juillet. — LE MARI DE MA FEMME<sup>1</sup>, comédie en trois actes, en vers, de M. Rosier. Demi-succès. (Duparai, Stockleit, Delafosse; M<sup>me</sup> Moreau-Sainti.)

Le 22 juillet.—Guillaume Tell, tragédie en cinquetes, en vers, de feu Pichat, obtint un vif succès. On applaudit avec enthousiasme les vers patriotiques dont cette imitation de Schiller était pleine, ainsi qu'une jolie scène d'enfant, très bien jouée par le jeune Tom, âgé de douze ans.

<sup>1.</sup> Passe plus tard au répertoire du Théâtre-Français.

Cet ouvrage eût peut-être attiré du monde à l'Odéon sans les préoccupations politiques; la troisième représentation fut arrêtée par la révolution. Harel, regardant mélancoliquement par l'œil du rideau à la seconde, dit à son régisseur: « On pourrait retourner le proverbe: Point d'argent, point de Suisses. — Ce soir, nous avons plus de Suisses que d'argent. » (Ligier, Lockroy, E. Bernard, Delaistre, Chilly; M<sup>11e</sup> Falcoz.)

Le lundi 26 juillet, on avait affiché les Vepres siciliennes, mais l'agitation populaire ne permit pas d'ouvrir la salle. L'Odéon, fermé pendant la lutte, rouvrit le 2 août par une représentation au bénéfice des blessés des 27, 28 et 29 juillet. On joua Tartuffe 1 et Guillaume Tell. Ouel changement en une semaine! directeur, régisseurs, acteurs, figurants, tous étaient en costumes militaires, tous faisaient partie de la garde nationale. Harel était chef de bataillon; Éric-Bernard, capitaine de grenadiers; Ligier, Lockroy, Delaistre, lieutenants de chasseurs; Dupont et Stockleit, artilleurs; Adolphe Vincent, aide de camp d'un général improvisé pendant les trois jours; les comparses formaient une compagnie sous le commandement de leur chef Blanvallet, ancien sousofficier de la garde impériale. Enfin, Jean, garçon de théâtre, était tambour 2.

Les semmes n'avaient pas résisté à la contagion.

<sup>4.</sup> Stockleit, qui jouait Tartuffe, parut entouré de deux fusiliers de la garde nationale qui, au milieu des rires, forcèrent le pauvre homme à crier : Vive la Charte!

<sup>2.</sup> Jouslin de la Salle, Souvenirs dramatiques (Revue française.)

M<sup>mes</sup> Astruc et Delattre devaient commander une compagnie franche, les Vésuviennes, que Lasavette avait promis de passer en revue. Parlait-on de répéter? Impossible: le temps se passait à examiner au fover la carte de l'Europe, à voir sur quel point on entrerait en Allemagne, si l'on prendrait la Belgique en passant, ou si l'on devait soulever d'abord l'Italie, l'Espagne et le Portugal 1. Le matin, le théâtre était un camp; le soir, un café-concert; on levait, on baissait le rideau avec la Marseillaise; à chaque instant, des députations, drapeau en tête, entraient dans la salle en chantant la Marseillaise, et si l'on battait la générale, ce qui arrivait souvent, public et acteurs sortaient en masse au chant de la Marseillaise. Pour être prêts au bruit du tambour, les comédiens avaient fini par jouer en habits de garde nationale; on vit le comte Almaviva en capitaine de grenadiers, Figaro en artilleur et don Gusman Brid'oison en habit de voltigeur.

La première nouveauté donnée après les trois journées fut, le 43 août, L'Entrée en vacances, comédie en un acte, en prose. On entre, on sort, on chante des couplets patriotiques et autres à la fin; on fait beaucoup de fautes de grammaire, le parterre ouvre les oreilles, on nomme l'auteur, M. Paulin D..... (Vizentini, Delafosse; M<sup>nes</sup> Delattre, Georges cadette.)

Le 19 août. — Th. Sauvage, aidé de M. G. Ozanneaux, donne Le Gentilhomme de la Chambre, ou Dix

<sup>1.</sup> Jouslin de la Salle, Souvenirs dramatiques (Revue française.)

Jours après, à-propos-vaudeville en un acte. Cette fois, Épiménide est un vieux gentilhomme qui s'endort le 26 juillet et qui se réveille quand 'tout est fini; sa nièce porte des rubans tricolores, son laquais chante la Marseillaise, son brosseur l'appelle « mon ami. » Ferville, en marquis de l'ancien régime, bottes molles, ailes de pigeon, étonné, effaré, s'écriant : « Où étions-nous donc, nous autres royalistes? » fut impayable. (E. Bernard, Lockroy, Delafosse, Vizentini; M<sup>no</sup> Bérenger.)

Le 28 août. — La première représentation de Jeanne La Folle, ou la Bretagne au XII° siècle, drame en cinq actes, en prose, de Fontan, fut une vraie fête de famille; le public demanda la Parisienne et la Marseillaise à l'orchestre; quelques spectateurs ayant aperçu Nourrit, l'ont prié de chanter l'Hymne de Casimir Delavigne. Monté sur une banquette, un drapeau tricolore à la main, l'excellent chanteur a répondu avec la plus grande complaisance aux désirs exprimés; Beauvallet, qui assistait du balcon à la représentation, dut payer son tribut et réciter ses vers sur la révolution, que l'Ambigu donnait alors tous les soirs 1. Enfin E. Bernard, mis aussi à contribution, vint chanter la Marseillaise dans son costume du rôle de Pontarlier, chevalier breton.

Ces intermèdes avaient surexcité le public, déjà bien

<sup>4.</sup> A l'Odéon, on ne fit point de couplets politiques sur la Révolution; à la Comédie-Française, Samson et Montigny ajoutèrent au vaudeville final du *Mariage de Figaro* des couplets que chanta Cartigny. A l'Ambigu, Beauvallet et Davesne donnèrent un long morceau de littérature sur les trois journées. On voit que les comédiens se signalèrent dans cette occasion.

disposé pour Fontan : aussi, après la pièce, son nom fut-il couvert d'applaudissements. Le pauvre homme méritait bien cette compensation. Il venait de passer par de terribles épreuves. C'est une histoire touchante que celle de Fontan qui, selon l'expression caustique de Harel, « avait plus de prison que de talent. » — Le 20 juin 4829, il avait publié dans l'Album, petit journal périodique, un article intitulé : Le Mouton enragé, dans lequel il attaquait le roi Charles X. Le journal fut saisi et Fontan poursuivi. Pour prévenir son arrestation, il s'enfuit en Belgique, emportant pour tout bagage son drame commencé et un chat qu'il affectionnait. Réfugié à Bruxelles. il en fut chassé par le gouvernement des Pays-Bas, qui lui assigna pour résidence Groningue, dans l'intérieur de la Hollande. Il adressa une protestation à la chambre des représentants; elle ne fut pas écoutée. A l'occasion du débat qui eut lieu à ce sujet, un député hollandais, taquiné par la muse, composa ce quatrain:

> Loin de nous tout rédacteur. Fontan, malheureux par ta faute, Tu n'as pas touché mon cœur; Tu n'auras pas mon vote.

Fontan, refusant de partir de bonne volonté, fut conduit, les fers aux mains, hors du royaume, à la frontière hanovrienne. Croyant trouver un meilleur accueil en Prusse, il voulut y chercher un asile; les autorités prussiennes le rejetèrent en Hanovre; le malheureux, ne sachant que devenir, prit le parti de rentrer en France

et de se livrer à ses juges. Il arriva à Paris par le plus grand froid de l'hiver, à pied, toujours portant avec lui son pauvre chat et le drame auquel il n'avait cessé de travailler dans sa vie errante. Son procès se fit immédiatement; il fut condamné à cinq ans d'emprisonnement, 10,000 francs d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civils.

Ce fut à Sainte-Pélagie, où il était écroué, que Harel, M¹¹º Georges, Gentil et Jouslin de la Salle entendirent la lecture de Jeanne la Folle, en compagnie d'un escroc, d'un faussaire et d'un assassin, compagnons de cellule du pauvre Fontan. Le drame fut reçu et mis immédiatement à l'étude. Blâma-t-on, au ministère, le préfet de police Mangin qui avait autorisé cette singulière lecture? En eut-il de l'humeur et s'en vengea-t-il? Cela est probable; car, le lendemain, Fontan se vit arraché à cette prison, où il espérait finir sa peine dans le travail, et conduit à Poissy à pied, entre deux gendarmes, par une chaleur accablante, pour y subir toute l'ignominie de la basse prison ¹.

Les journaux, le Figaro surtout, parlèrent hardiment en faveur du prisonnier. Jules Janin et Fr. Soulié voulurent lui faire signer des excuses au roi afin d'obtenir sa grâce; il refusa. La révolution lui rendit sa liberté. Les comédiens Bouffé et Ch. Desnoyer lui portèrent, après les trois jours, son ordre d'élargissement.

Ces aventures, connues du public, aidèrent certaine-

<sup>1.</sup> Jouslin de la Salle, Souvenirs. (Revue française.)

ment au succès de Jeanne la Folle, drame incomplet et par trop mélodramatique; le personnage d'un roi faible, vieux, craignant la mort, que l'acteur Arsène avait fait très ressemblant à Charles X, provoqua les bravos enthousiastes du parterre. (Ligier, Lockroy, Éric-Bernard, Arsène; M<sup>les</sup> Georges, Noblet.)

<sup>4.</sup> Ce comédien vécut longtemps sur ce succès, sans pouvoir sortir de l'emploi de confident.

# CHAPITRE VIII

1830-1831-1832. — Les Hommes du lendemain. — Chute du Roi fainéant. —
La Mère et la Fille. — La Nuit vénitienne. — Napoléon Bonaparte. —
La Maréchale d'Ancre. — Charles VII chez ses grands vassaux. — Décadence du second Théâtre-Français. — Félix Pyat et Une Révolution d'autrefois. — Dick-Rajah et l'éléphant Kiouny. — Marion Delorme à l'Odéon.

La Révolution fit éclore un grand nombre de pièces satiriques. Une des plus curieuses fut: Les Hommes du Lendemain, comédie en un acte, en vers, de M. Violet d'Épagny, que l'on donna le 41 septembre 1830. Le mécontentement populaire commençait à se faire jour; sur les pavés remis en place, les combattants de Juillet s'avouaient déjà qu'ils avaient été pris pour dupes; ce qu'ils se disaient tout bas, la nouvelle comédie osa le dire tout haut. — Un rôle terrible, celui d'un vrai blessé du peuple qui s'écrie en voyant le succès d'un vicomte de l'ancien régime que le nouveau gouvernement a remis en place:

fut acclamé. Vizentini, qui jouait avec talent ce rôle épi-

<sup>«</sup> Quel fou l'a replacé? Quel autre l'a souffert?

<sup>«</sup> Est-ce donc pour cela que j'ai le crâne ouvert? »

sodique, dut répéter par deux fois ces vers énergiques. La pièce se terminait ainsi:

> LE VICOMTE. — Je rentre à mon hôtel. LE BLESSÉ. — Je vais à l'hôpital!

(Duparai, Delafosse, Davesne; M<sup>mes</sup> Saint-Amand et Lainé).

Le 20 septembre. Chute de Nobles et Bourgeois, drame en cinq actes, en prose, dont les auteurs, MM. Frédéric Soulié et Cavé, gardèrent l'anonyme. Frédérick-Lemaître, qui venait de quitter l'Ambigu pour l'Odéon, retrouvait dans sa première création sur la rive gauche tout l'attirail mélodramatique qu'il avait abandonné au boulevard : tortures, exécutions, tocsin, dame voilée, romance langoureuse, poison rapide et sûr, etc., etc.

(Stockleit, Delafosse, Chilly; M<sup>mes</sup> Noblet, Falcoz et · Béranger.)

Le 7 octobre. — Le Roi fainéant, ou Childebert III, tragédie en cinq actes, en vers, d'Ancelot. Cette pièce ennuyeuse, tirée des temps obscurs et rebutants de la première race, n'eût pas été à la moitié sans les incidents des entr'actes, qui donnèrent un peu de patience au public. Entre le premier et le deuxième acte, bataille entre le parterre et les fauteuils. On veut dépouiller de ses habits un chasseur de la garde nationale désigné comme chef des applaudisseurs à gages. Du haut de la galerie, un grenadier s'écrie, avec l'accent rendu célèbre plus tard par Henry Monnier : « Tout homme qui fait un aussi sale métier est indigne de porter l'uniforme de

soldat citoyen. » La Parisienne, attaquée tout à coup par l'orchestre et reprise en chœur par le public, éteint la discorde.

A la fin du troisième acte, Éric-Bernard, qui représentait le précepteur de Childebert, et qui s'était costumé avec une soutane d'ecclésiastique moderne, fut interrompu au milieu d'une tirade et prié de chanter la Marseillaise. Enfin, au milieu du cinquième acte, au moment où M¹¹¹e Georges (Clodwinde) allait subir l'épreuve du feu en plaçant son bras sur un brasier ardent, on l'arrêta net pour demander à Ligier de lire Une Semaine à Paris, poésie en vogue de Casimir Delavigne. L'infortuné Roi fainéant n'eut qu'une seule représentation, et le nom de l'auteur ne fut même pas demandé. Ancelot retira sa pièce. (Ligier, Lockroy, Éric-Bernard, Chilly; M¹¹¹e Georges.)

Le 11 octobre, grand succès avec le beau drame en cinq actes, en prose, de MM. Mazères et Empis: La Mère et la Fille, un des meilleurs ouvrages de l'époque (repris à la Comédie-Française le 16 juin 1834 et à l'Ambigu en 1864); Frédérick-Lemaître fut admirable dans le rôle de Duresnel. (Ferville, Vizentini, Delafosse, Davesne; M<sup>mes</sup> Moreau-Sainti, A. Noblet.)

Le 1<sup>er</sup> novembre, La Séparation, comédie en trois actes, en prose, de Mélesville et Carmouche, réussit.

(Ferville, Duparai, Delafosse, Chilly;  $\mathbf{M}^{\mathrm{mes}}$  Moreau-Sainti, Falcoz.)

Le 6 novembre, L'Abbesse des Ursulines ou le Procès et la Mort d'Urbain Grandier, drame en trois actes;

en prose, « tiré des journaux du temps » (sic), fut malmené. Frédérick-Lemaître et M<sup>1le</sup> Georges, dans une belle scène, furent couverts d'applaudissements; cet « effet » ne put préserver des sifflets les noms de MM. Charles et Arthur, derrière lesquels se cachaient Ch. Desnoyer et J. Mallian.

(Delafosse, Lockroy; M<sup>les</sup> Noblet, Georges cadette.) Le 17 novembre, Paul Foucher donne Yseult et Raimbaud, drame historique en quatre actes, en vers; succès d'estime. (Ligier; M<sup>me</sup> Noblet.)

Le 1er décembre, Alfred de Musset, à peine âgé de vingt ans, voit tomber brutalement sa première comédie: LA NUIT VÉNITIENNE ou les Noces de Laurette, trois actes, en prose. Cette charmante nouvelle dialoguée, cette fantaisie élégante pouvait-elle trouver grâce aux yeux de spectateurs habitués à une littérature mélodramatique? « Des entrées peu motivées, des promenades continuelles, des tirades démesurées ont indisposé un public aussi peu nombreux que peu patient 1. » On a sifflé et fait le plus grand tapage; pour comble de malheur, le treillage d'un balcon sur lequel s'appuyait la jolie Mue Bérenger ayant déteint sur sa robe blanche,

<sup>4.</sup> Le National. — Le Courrier des Théâtres fut plus cruel : « Cette rapsodie, cette soi-disant pièce a été jouée au milieu des huées et des sifflets du parterre. Nous croyons cependant avoir entendu prononcer le nom de M. Alfred de Musset »; et Charles Maurice ajoute prophétiquement : « Voilà un nom qui ne sortira jamais de son obscurité! »

La Nuit vénitienne sut imprimée en 1834, dans la 2º livraison d'un Spectacle dans un fauteuil.

elle perdit la tête devant les rires du parterre et ne soutint plus son rôle. Lockroy seul lutta jusqu'au bout. Il enflait la voix, profitait du moindre silence. On lui criait : « C'est inutile, Lockroy, nous en avons assez; » il s'obstina quand même, et lorsqu'il vint jeter dans la tempête le nom du charmant poète des *Nuits d'Espagne*, il fut récompensé de sa vaillance par une double salve de bravos. (Vizentini, Delafosse, Delaistre; M<sup>lles</sup> Bérenger, Laisné, Saulay.)

## Reprises principales et débuts :

L'École des vieillards (25 septembre), Jeanne d'Arc, de Soumet (29 septembre), les Trois Quartiers (23 octobre), les Macchabées (2 novembre), Macbeth (10 novembre), Roméo et Juliette (16 janvier 1830), Luxe et Indigence (16 juin 1830).

Du mois de septembre 1829 au mois de décembre 1830, quatorze débuts seulement, dont les plus importants furent :

Le 25 septembre, Ferville, dans le rôle créé par Talma de *l'École des vieillards*, grand succès. « En passant de la petite comédie de M. Scribe à la grande comédie, le débutant a été à la hauteur de sa tâche <sup>1</sup>. »

Le 2 novembre, le jeune Tom, âgé de onze ans, dans Mizaël des Macchabées. (Cet enfant de Georges cadette fut adopté par Harel et devint directeur des Folies-Drama-

<sup>1.</sup> Le Temps.

tiques. Le théâtre actuel du boulevard Saint-Martin ouvrit sous sa direction.)

Le 9 novembre, Stockleit, rôles de Tartuffe et Belrose des Comédiens.

Le 8 décembre, M<sup>lle</sup> Maxime, rôle de Rodogune.

Le 12 mai, M<sup>me</sup> Cosson, qui avait fait partie de la Comédie-Française pendant quelque temps, dans Jocaste d'*Œdipe*.

Le 25 juillet, Albert, dans Victor des Comédiens; auteur-acteur qui eut de grands succès au boulevard et fut plus tard régisseur à l'Odéon (1<sup>re</sup> direction de la Rounat).

Le 20 septembre, Dubois-Davesne, dans Victor des Comédiens; — du talent, extérieur ingrat, peu de voix. Cet auteur-acteur, à qui l'on doit plusieurs pièces d'un vrai mérite théâtral, avait déjà débuté, on s'en souvient, en 1822; il mourut directeur de la scène à la Comédie-Française, en juin 1874 <sup>1</sup>.

Signalons, le 12 août, la rentrée de Frédérick-Lemaître dans Marino Faliero; le 21, il joue Othello; le 31, Manlius; le 17 septembre, Procida dans les Vépres siciliennes.

Talling to the state of the sta

Autres débuts: 47 septembre, M. Lebrun; 19 septembre, M. Émile Cuillier; 25 décembre, M<sup>11</sup>° Saulay; 24 janvier 1830, M<sup>m°</sup> Saint-Amand;
 février, M. Saint-Val; 9 février, M. Boudois.

### 1831.

La révolution de 1830 porta un coup terrible à Harel. Le trouble était dans la rue, l'Odéon faisait des recettes dérisoires; les 43,000 fr. de subvention mensuelle suffisaient à peine aux frais journaliers, et encore on ne savait s'ils allaient être pavés longtemps. Un jour qu'en sa qualité de commandant de la garde nationale, Harel déjeunait aux Tuileries, il demanda au roi un secours de 40.000 fr.: « Je suis désolé de ne pouvoir vous obliger, lui répondit Louis-Philippe, mais si j'avais la somme que vous me demandez, je ne vous la prêterais pas, je vous la donnerais. La liste civile est obérée, et, si elle vous accordait le secours que vous désirez, vous seriez obligé de lui faire crédit : désolé, vraiment! » Ce refus refroidit le zèle militaire du directeur de l'Odéon. Plusieurs de ses artistes avaient signé avec la Comédie-Française; Jouslin de la Salle, son auxiliaire le plus utile. l'abandonnait aussi pour passer à la rue de Richelieu; il fallait se remettre avec activité aux travaux du théâtre et faire de l'argent à tout prix ; l'épopée napoléonienne était à la mode, Harel pria Dumas de lui fabriquer une grande pièce sur ce sujet, avec Frédérick dans le principal rôle1.

<sup>4.</sup> Que d'empereurs sur la scène à ce moment! Gobert, à la Porte-Saint-Martin; Génot, à l'Opéra-Comique; Cazot, aux Variétés; Béranger, au Vaudeville; Joseph, à la Gaîté; le petit Isidor, chez Comte; Francisque, à l'Ambigu; Edmond, chez Franconi. Tous s'ingéniaient à

En huit jours, Alex. Dumas, aidé, dit-on, par Cordelier-Delanoue, écrivit le drame demandé. On profita de la clôture ordonnée par le ministère, à cause de l'émotion que causait alors le procès des ex-ministres, surtout dans le quartier des écoles, pour répéter sans perdre un instant. L'Odéon, qui servit pendant ces troubles de corps-degarde à un détachement de gardes nationales, rouvrit le 26 décembre avec la Mère et la Fille, Mérope et le Gentilhomme de la Chambre 1.

Le 11 janvier, première représentation de Napo-Léon Bonaparte ou Trente ans de l'histoire de France, drame en six actes et vingt-trois tableaux. Dans un de ses feuilletons dramatiques de la Presse, A. Dumas dit plus tard : « Ma pièce était mauvaise »; elle était bizarre, incomplète. Pouvait-il en être autrement?

reproduire les traits et la démarche de Napoléon. Virginie Déjazet ellemême, osait-on prétendre, faisait illusion avec le petit chapeau, quand elle disait, dans *Bonaparte à Brienne*: « Soldats, je suis content de vous! »

1. Th. Sauvage ajouta les couplets suivants au vaudeville final:

Confiant dans la nation, J'ai vu notre roi, franc luron, Prendre du bivouac le bouillon. V'là d'la bonne restauration.

L'peuple et Philippe n'ont qu'une loi,
C'est l'ordre, et j'dis, quand je voi
L'peuple serrer la main du roi :
C'est l'enseigne de la bonne foi
Liberté (bis),
Sois donc une vérité.
Liberté! (bis)
Plus de féodalité!

Était-il possible de faire entrer dans le cadre d'un théâtre littéraire une pareille histoire?

Harel, pour monter dignement cette pièce, dépensa plus de 80,000 francs; aussi la mise en scène fut-elle splendide; on semblait vivre avec ces maréchaux illustres, ces généraux en habits brodés, ces grenadiers, ces fan-fares et ces drapeaux. C'était un enthousiasme indescriptible, l'exhumation d'un monde disparu. Les décorateurs avaient fait des merveilles; la façade du château des Tuileries, la toile qui montrait, se détachant sur un fond sombre, un aigle immense portant les lauriers de l'île d'Elbe au-dessus de Paris, et la Bérésina furent applaudis comme des œuvres de maître.

Le spectacle n'était pas seulement sur la scène, la moitié des spectateurs était en uniforme de garde nationale; l'orchestre, vêtu de même, faisait entendre pendant les entr'actes des marches militaires: on se serait cru à une représentation de gala, au camp de Boulogne ou de Châlons.

Quelques incidents obligés : quand, à Montmirail, parmi la liste des maréchaux, on a prononcé le nom de Marmont, on a sifflé avec violence; et quand, en 1815, Frédérick a jeté cette phrase : « La Chambre s'est montrée indigne de la nation! » trois salves d'applaudissements et un « bis! » ont répondu. Un seul spectateur — que diable allait-il faire dans cette galère? — a protesté; sans de courageux voisins, on l'eût écharpé. Le Sénat fut hué aussi, quand on parla de la Chambre des pairs. Fatigante soirée, en somme. Trop de souvenirs

brûlants; le temps n'avait pas encore suffisamment éteint les douleurs et les colères des partis. L'acte le mieux fait et le plus applaudi fut celui de Moscou.

Cette pièce occupa seule l'affiche jusqu'au 6 mars, et n'en disparut entièrement qu'au mois de mai. Elle fut réduite au bout de quelques jours à quatre actes et quatorze tableaux. Frédérick-Lemaître eut du succès dans Napoléon, « quoique ayant fait beaucoup trop de gestes pour un empereur », dit en sortant un comédien célèbre. (Lockroy, Duparai, Ferville, Stockleit, Vizentini ¹.)

Le 12 mars. — Un changement de ministère, comédie en cinq actes, en prose, de MM. Mazères et Empis. Succès, mais peu éclatant. L'esprit du public était ailleurs: avec les Polonais, dont on annonçait les combats héroïques; avec les Italiens, opprimés et battus par l'Autriche. Cet ouvrage reposait sur cette singulière théorie, qu'il ne faut pas appeler les jeunes gens aux affaires; après la révolution de Juillet, c'était un assez plaisant paradoxe, on en conviendra. Duparai, dans le rôle d'un vieux domestique qui est obligé de porter le matin à l'imprimerie des articles contraires à ses opinions, fit beaucoup rire. (Ferville, Lockroy, Éric-Bernard, Vizentini, Chilly; MM<sup>mes</sup> Noblet, Moreau-Sainti.)

<sup>1.</sup> Le manuscrit de Napoléon Bonaparte, entièrement de la main de Dumas, appartient à M. Verteuil, secrétaire de la Comédie-Française. Il contient quelques tableaux supprimés: les hauteurs de Borodino, une rue de Moscou, etc. M. Verteuil possède également le manuscrit de Charles VII, daté de Trouville (1831), et celui du Fils de l'Émigré, drame représenté par Frédérick à la Porte-Saint-Martin, en 1834, et qui n'a jamais été imprimé.

Le 31 mars, Les Secrets de cour, comédie anecdotique en un acte, en prose, d'Aug. Arnould et Narcisse Fournier, réussit. (Delafosse, Chilly; MM<sup>mes</sup> Falcoz, Noblet.)

Le 11 avril, MÉDICIS ET MACHIAVEL, drame en trois actes, en vers, de M. Pellissier-Laqueyrie, fortement conçu, plein de pensées énergiques exprimées en beaux vers, obtint un succès complet. (Frédérick-Lemaître, Ligier, Lockroy, Éric-Bernard; MM<sup>mes</sup> Moreau-Sainti, Bérenger, Georges cadette.)

Le 25 avril, Norma ou l'Infanticide, tragédie en cinq actes, en vers, d'Alex. Soumet 1. M<sup>110</sup> Georges y fut admirable. Grand succès littéraire. (Lockroy, Éric-Bernard, le jeune Tom; M<sup>110</sup> Noblet, M<sup>110</sup> Bérenger.)

Le 3 mai, succès encore avec le Mariage par dévouement, comédie en trois actes, en vers, de Rosier. (Ferville, Lockroy; M<sup>me</sup> Georges cadette.)

Le 6 mai, 1783 ou le Retour d'Amérique, comédiedrame en trois actes, en prose, de M. Lafontaine, fit une chute si complète qu'à la dixième scène on dut baisser le rideau. Le principal rôle de cette rapsodie était la personnification de La Fayette. (Éric-Bernard, Delaistre; M<sup>116</sup> Bérenger.)

Le 17 mai, Kernox le Fou<sup>2</sup>, drame en quatre

<sup>1.</sup> Reprise à la Porte-Saint-Martin le 13 juillet 1833.

<sup>2.</sup> L'action se passait en Allemagne, sous Maximilien. 4er acte, Kernox est fou, il boit; 2e acte, Kernox est traître et se sauve; 3e acte, Kernox est fou et amoureux; 4e acte, Kernox est fou, espion; il dénonce une femme qui a tué son mari; 5e acte, 4re partie, Kernox est

actes, en vers, de Cordelier-Delanoue. On a nommé l'auteur; mais, devant l'accueil fait à son nom, il a retiré son étrange pièce. (Ligier, Delaistre, Chilly; MM<sup>nes</sup> Noblet et Bérenger.)

Le 28 mai, l'Odéon se donne au diable avec LE Moine, drame en cinq actes et huit tableaux, en prose, tiré par Fontan du roman de Lewis. Ce récit féroce de viols et d'amours, ce monde infernal mêlé au monde réel, produisirent la plus incroyable pièce qu'on puisse voir. Elle vaut d'être racontée; le public d'aujourd'hui comprendra difficilement comment on osait mettre à la scène, dans un théâtre d'ordre, de pareils sujets:

L'inflexible moine Ambrosio n'est plus le même depuis qu'il a vu la belle Antonia; Mathilde, sa maîtresse, son génie malfaisant, promet de lui faire posséder celle qu'il convoite; elle invoque Satan, qui entre avec accompagnement de flammes de Bengale et de coups de tamtam; Satan est orné de griffes et de cornes, comme dans les contes de la Mère l'Oie; il tire de son pourpoint rouge un parchemin, rouge aussi, sur lequel il inscrit le pacte fatal que signe Ambrosio. Le moine s'introduit alors chez Antonia pendant son sommeil, l'enlève et tue le frère de la belle. A l'acte suivant, Ambrosio est dans un palais splendide; une foule de seigneurs et de femmes encombre les salons; il est à table et chante une chanson triste, il n'a pas le cœur à la joie. Ces gentilshommes, ces nobles dames, ce cardinal en robe rouge, qui viennent

fou et bourreau; il tue cette femme; 5° acte, 2° partie, Kernox ne sait pas un mot de français et débite d'incroyables sottises (Figaro).

s'incliner devant lui, sont autant de diables qui se moquent de sa puissance. L'heure fatale sonne, Satan vient réclamer sa proie... — Tout avait marché tant bien que mal jusque-là; mais un duel entre Ambrosio et Satan parut au-dessus de ce qu'on pouvait supporter, le parterre se mit à huer et à siffler; Frédérick-Lemaître, peu adroit pour le génie du mal, ayant manqué de s'éborgner dans son duel avec Delafosse (Ambrosio), cet accident n'aida guère à relever la fin de cette étrange pièce, pour laquelle Adam et Auber composèrent deux romances charmantes, et où débutait la belle Juliette, du théâtre de la Porte-Saint-Martin.

Le 25 juin, le beau succès littéraire de La Maréchale d'Ancre, drame en cinq actes, en prose, d'Alfred de Vigny, remit le second Théâtre-Français dans sa voie <sup>1</sup>. Le 21 juin, on avait joué les deux premiers actes; une indisposition grave de M<sup>He</sup> Georges empêcha de continuer la pièce ce soir-là. Malgré son interprétation excellente, sa mise en scène soignée, cette belle œuvre ne fit pas d'argent. Reprise à la Comédie-Française en juin 1840, elle réussit mieux <sup>2</sup>. Frédérick - Lemaître dans Concini, Ligier et surtout M<sup>He</sup> Georges, furent vivement applaudis.

<sup>4. «</sup> De ce jour, dit J. Janin, nous avons un poète dramatique de plus; nous en avions grand besoin. Peu de pièces ont été moins applaudies que celle de M. de Vigny. J'en connais peu, de nos jours, qui aient obtenu autant de succès. » M. Paul Lacroix avait présenté un drame héroïque du même titre, qui fut répété en 4828, mais ne fut pas joué.

<sup>2.</sup> Lire, dans la Revue de Paris, un compte rendu remarquable fait par Alfred de Vigny sur sa pièce.

Le 7 juillet, C. Merville donne une pièce politique un peu froide, Le jeune prince ou la Constitution de \*\*\*, comédie-drame en trois actes, en prose, qui réussit. L'excellent Duparai se fit applaudir une fois de plus dans le rôle d'un vieux courtisan. (Lockroy, Éric-Bernard, Doligny, Chilly; M<sup>1les</sup> Noblet et Juliette).

Le 28 juillet, à l'occasion de l'anniversaire des « Trois journées », Éric-Bernard vint chanter sur l'air : T'en souviens-tu? quatre couplets en l'honneur des Polonais, entre Othello et le Mariage de Figaro 1:

Ils ne sont plus : viens pleurer, noble France!
Dans le tombeau dorment tes défenseurs.
Leur sang pour toi signa ta délivrance.
Viens leur payer une dette de pleurs!
Ils sont tombés, frémissants d'esclavage,
Ils ont brisé leur frein ensanglanté;
Ils t'ont légué l'honneur pour héritage;
France, ils sont morts! morts pour la liberté!

Après ces couplets, Éric-Bernard a donné communication d'une lettre du comité polonais qui annonçait la victoire remportée sur les Russes. Les cris de : « Vive la Pologne! Mort aux Russes! » sont sortis de toutes les bouches.

Le 3 août, L'homme au masque de fer, drame en cinq actes, en prose « tiré des chroniques authentiques » par MM. Aug. Arnould et N. Fournier. On connaît ce drame, qui fut repris sur presque toutes les scènes du

<sup>1.</sup> Dans presque toutes les représentations d'alors, ce comédien est mis à contribution. Le 22 avril, entre Tartuffe et Une fête de Néron, il avait chanté la Varsovienne.

boulevard <sup>1</sup>. Il obtint à l'Odéon un succès de larmes et d'argent. (Ligier, Lockroy; M<sup>1le</sup> Juliette).

Le 14 septembre, La Jeunesse de d'Alembert, drame en quatre actes, en prose, imité du roman de M. Lacretelle aîné par C. Merville, n'eut qu'une seule représentation. (Ferville, Lockroy; M<sup>mes</sup> Lagardère et Saint-Amant).

Le 29 septembre, CATHERINE II, comédie-drame en trois actes, en prose, de MM. Aug. Arnould et Lockroy, obtint un très vif succès. (Lockroy, Ferville, Delafosse, Doligny; M<sup>11es</sup> Georges, Juliette).

Le 20 octobre, Alexandre Dumas donne Charles VII chez ses grands vassaux, drame en cinq actes, en vers, qui réussit brillamment. Cette pièce n'est, en réalité, malgré sa dénomination de drame, qu'une sorte de tragédie inspirée d'Andromaque.

Harel, qui avait monté la pièce avec luxe : oiseaux de proie, chiens de chasse véritables, armures authentiques, et donné une prime à l'auteur, ne fut pas récompensé par l'empressement du public.

A la Porte-Saint-Martin et à la Comédie-Française, où cette œuvre fut reprise en 1837, elle n'attira pas davantage <sup>2</sup>. Pourtant, elle contient peut-être les plus beaux vers qu'ait écrits Alexandre Dumas. (Ligier, Lockroy, Delafosse; M<sup>1les</sup> Georges et Alexandrine Noblet.)

1. Porte-Saint-Martin, Ambigu-Comique (mars 1864) et Gaîté.

<sup>2.</sup> Cette pièce est plutôt un travail d'assimilation qu'un drame original. Le récit de la chasse au lion est resté célèbre. Commencée le 7 juillet, elle fut finie le 40 août, à cent vers par jour. (Mémoires d'Alexandre Dumas.)

Le 3 novembre, MIRABEAU <sup>1</sup>, drame en cinq époques et sept tableaux, de M. Bohain, obtint un demi-succès. Ce voyage à travers la vie du grand orateur eût paru long sans Frédérick, qui fut magnifique dans le rôle principal. On l'acclama quand il vint annoncer que l'auteur désirait garder l'anonyme. (Éric-Bernard, Doligny, Delaistre, Chilly; M<sup>mes</sup> Noblet et Lagardère).

Le 14 novembre, LE CLERC DE LA BASOCHE, drame en cinq actes, en prose, de Scribe. Cette pièce, reçue par le comité de lecture du second Théâtre-Français en 1829, avait été arrêtée par la censure qui ne permit pas d'exposer sur la scène le personnage de Jacques Clément, par respect pour le saint ordre auquel il avait appartenu. Après 1830, le théâtre étant libre, Scribe, qui n'aimait rien perdre, tira du même fonds deux pièces : un opéracomique, et un drame en société avec d'Épagny. Pensant que le Théâtre-Français, qui cependant faisait des recettes pitoyables, leur rapporterait toujours plus que l'Odéon, les deux auteurs portèrent leur drame rue de Richelieu. Harel, furieux de voir échapper un sujet sur lequel il comptait, rassemble les feuillets épars du manuscrit laissé à l'Odéon, et met la pièce immédiatement en répétitions; le vendredi 22 juillet 1831, elle était affichée et allait être jouée : les auteurs l'interdirent. Procès! Harel perdit, l'interdiction de la censure ayant rompu tout contrat. Il en appela. Pour arrêter tout ce papier timbré inutile, Scribe promit satisfaction à Harel: il tira de son sujet

<sup>1.</sup> On donna à la même époque, et sous le même titre, un drame de Montigny, qui échoua.

une troisième pièce, qui, jouée à la Comédie-Française le 17 août, sous le titre de Jacques Clément où le Bachelier et le Théologien, avec d'Épagny pour éditeur responsable, eut un demi-succès. La pièce qu'il donna sous son nom seul, à la rive gauche, n'eut que quatre représentations et ne fut pas même imprimée. (Lockroy, Chilly, Duparai, Delafosse, Éric-Bernard; M<sup>mes</sup> Noblet et Lagardère.)

Dès le commencement de 1831, Harel voulait abandonner l'Odéon qui le menait à la ruine, pour prendre un autre théâtre, mieux situé, et qu'il pourrait gouverner à sa fantaisie. On se souvient que la liste civile <sup>1</sup> accordait au second Théâtre-Français 13,800 fr. de subvention mensuelle, soit à peu près 170,000 fr. par an.

Le ministère de l'intérieur réduisit, en 1831, les 13,800 à 10,000, puis à 9,000 fr., déclarant qu'il n'était pas obligé de tenir les engagements pris par la liste civile. Harel se pourvut contre les décisions ministérielles devant le conseil d'État. Voici l'arrêt rendu à ce sujet, le 22 avril :

« Considérant que le traité passé le 26 avril 1829 n'a « pas été soumis à l'approbation du ministère de l'inté-« rieur, qui seul pouvait engager les fonds de la subven-« tion votée par les lois des finances; que l'intendant de « la liste civile ne pouvait obliger le Trésor, et n'avait « capacité de disposer que des fonds qui lui étaient remis « par le ministre de l'intérieur, sans pouvoir contracter

<sup>4.</sup> Les subventions ne furent inscrites au budget des Chambres qu'après 1830.

- « d'engagement pour l'avenir, et disposer des deniers « qui n'étaient accordés par la loi des finances qu'au « ministre de l'intérieur responsable;
  - « La requête du sieur Harel est rejetée... »

Harel, frappé par ce jugement, traita définitivement avec le théâtre de la Porte-Saint-Martin, et emmena une partie de sa troupe au boulevard, avec le *Richard d'Arlington* d'Alex. Dumas, que l'on répétait alors au second Théâtre-Français.

Pour terminer son contrat avec le ministère des beaux-arts et finir certains engagements qu'il avait été forcé d'accepter, il fit jouer alternativement, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ses deux troupes.

On vit d'abord arriver du boulevard le Napoléon à Schænbrunn, avec Gobert; Victorine ou la Nuit porte conseil, avec M<sup>ile</sup> Mélanie et le vertueux Moëssard; les Meuniers, ballet, puis Antony (Lockroy et M<sup>me</sup> Dorval); le Ménage du savetier, vaudeville; les Victimes cloîtrées (Dorval) et les Dix francs de Jeannette, vaudeville <sup>1</sup>.

Le 24 décembre, on donne Marion Delorme, de Victor Hugo, qui venait d'être représentée à la Porte-Saint-Martin sous la direction Crosnier. Lockroy jouait le rôle de Bocage; Provost, Gobert et M<sup>me</sup> Dorval, ceux qu'ils avaient créés. C'était finir l'année sur une belle reprise; malheureusement, l'œuvre était mal mise en scène, pau-

<sup>4.</sup> Entre autres spectacles, signalons celui du 22 décembre : les Victimes cloîtrées, Victorine et Napoléon à Sainte-Hélène. Le rideau levait à cinq heures et demie!

vrement habillée et peu capable ainsi d'amener la foule à l'Odéon 1.

Le 31 décembre, Piffard Drôle-de-Ton, parodievaudeville, imitation burlesque en trois actes de Richard d'Arlington, drame de Dinaux, destiné d'abord et répété à l'Odéon, et joué le 10 décembre à la Porte Saint-Martin par Frédérick et M<sup>he</sup> Noblet. Cette « grivoiserie » de Dumersan, Saint-Hilaire et Brunswick était précédée de la Mansarde de la sage-femme, parodie du prologue la Maison du Docteur. (Ferville, Serres, Moëssard; M<sup>mes</sup> Mélanie, Saint-Amand, etc.)

#### Débuts :

Le 20 avril, Charles Hoster; le 5 mai, M<sup>mes</sup> Meynier, Lagardère et M. Doligny; le 28 mai, M<sup>lle</sup> Juliette; le 16 juin, M. Henry; le 18 octobre, M<sup>lle</sup> L. Escousse; le 19 octobre, M<sup>me</sup> Mathis.

### Représentations extraordinaires :

Le 30 avril. — Gratis à tous les théâtres pour la fête du roi.

Le 28 juillet. — Gratis à l'occasion de l'anniversaire de la révolution.

4. Harel avait tout fait pour obtenir Marion Delorme pour l'Odéon. (Voir: Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie.) Le manuscrit original de la pièce porte: « Reçue au théâtre de l'Odéon le 14 juillet 1829. Harel. »

Le 24 septembre. — Au bénéfice du frère de Bories et d'autres parents des quatre sergents de la Rochelle : recette de 3,200 francs. On donna : Joséphine, opéra-comique, un divertissement de l'Opéra, la Norma de Soumet, des strophes « à la mémoire des martyrs », par Lafont de l'Opéra, et la Famille improvisée, avec Henry Monnier et Lepeintre jeune.

Le 8 décembre, bénéfice d'un père de famille : les Enragés, vaudeville, avec Odry, la Famille improvisée et le Napoléon de Regnier d'Estourbet.

### 1832.

Harel, qui venait d'inaugurer brillamment sa direction au boulevard avec le grand succès de Richard d'Arlington (40 décembre), semble se moquer du théâtre de l'Odéon en commençant sa dernière année par une parodie de la pièce de la Porte-Saint-Martin. Cette farce sans goût, sans style, pleine de quolibets dignes à peine du plus vieux des vaudevilles, réussit, grâce à Ferville et à M<sup>me</sup> Adolphe, à quelques jolis couplets et à une décoration charmante, reproduisant la salle des Funambules.

Le 8 janvier, la chorégraphie fait à son tour ses débuts au second Théâtre-français avec la Fille mal gardée.

Le 17 janvier, Jeanne Vaubernier ou la Cour de Louis XV, comédie-drame en cinq actes, en prose, de MM. de Rougemont, J.-B. Lafitte et Auguste Lagrange,

tomba lourdement, malgré les efforts de Ferville et de M<sup>me</sup> Dorval. (Provost, Duparai, Félix L., Delaistre, Moëssard, Arsène, Jemma, Davesne, Albert, Paul, Édouard, Tournan; M<sup>mes</sup> Lagardère, Dubourjal.)

Pour soutenir sa double entreprise, Harel emprunte au répertoire du boulevard :

ROCHESTER, mélodrame en trois actes, de Benjamin Théodore, avec M<sup>me</sup> Dorval et Gobert (29 janvier); Les marchandes de modes, ballet en deux actes (31 janvier), et Farruck le Maure, drame en trois actes, en vers, du pauvre Escousse (3 février).

Le 5 février, Provost joue Figaro du Mariage, M<sup>me</sup> Dorval joue la Comtesse.

Le 1<sup>er</sup> mars, Une révolution d'autrefois ou les Romains chez eux, comédie en trois actes, en prose, de MM. Félix Pyat et Théodose Burette. Le public fit le plus grand succès à cette pièce, dans laquelle il trouva matière à une allusion politique. Qu'on juge de la transparence:

Caligula tombe sous le poignard des assassins au moment où il sort du cirque des gladiateurs; les tribuns qui conspiraient contre lui veulent proclamer la république, mais les prétoriens, qui tiennent à être gouvernés par un empereur, amenent Claude et le couronnent en scène. Un personnage fait ainsi le portrait de celui qu'il s'agit de substituer au féroce Carus : « Oh! j'en connais un, pour ma part, un empereur... Il est imbécile des pieds à la tête : ce sera la crème des empereurs. Figurez-vous qu'il est gros, gras et bête, qu'il mange plus que tu ne

bois, qu'il reste à table plus qu'un prétorien à sa faction. Quand vous connaîtrez mon Claude, vous ne regretterez pas Caligula. »

Le républicain Chéréas finissait ainsi la pièce : « Tuer Caligula pour avoir Claude, c'était bien la peine! »

Sous le nom de Claude, les auteurs eurent-ils l'intention de désigner Louis-Philippe? On le croit, puisqu'ils refusèrent à la seconde la suppression des passages soulignés par les applaudissements du parterre. Harel, effrayé, fit d'office, malgré les protestations de F. Pyat, les coupures demandées. La seconde eut lieu, mais le public ayant réclamé violemment les mots supprimés, on dut faire évacuer la salle, et la pièce ne put être terminée. La police, craignant de nouvelles scènes de désordre à la troisième, l'interdit définitivement. Une Révolution d'autrefois 1 ne parut plus sur l'affiche, — mais l'allusion « gros, gras et bête » en fit conserver le souvenir.

Provost obtint les honneurs de la soirée dans le rôle d'Asinius; après lui on remarqua Lockroy, Moëssard, Arsène, M<sup>mes</sup> Lagardère et Mélanie.

Le 13 mars, Mariette, petite comédie insignifiante en trois actes, en prose, de MM. Léopold Brunot et J.-J. Ader, que le public accueillit sévèrement. Quand Davesne vint annoncer : « La pièce que nous avons eu l'honneur de représenter devant vous est... » — « stupide! » s'est

<sup>1.</sup> Après la Commune, Pyat fonda, de sa cachette, un journal, la Révolution, dans lequel il raconte de la façon la plus complète les incidents de cette représentation. Ce numéro est curieux. Avis aux amateurs de brochures sur le théâtre.

écrié tout haut l'un des spectateurs. (Provost, Doligny, Davesne; M<sup>me s</sup> Lagardère, Mélanie.)

Le même soir, on donnait *le Mauvais sujet*, vaudeville de la Porte-Saint-Martin, dû à MM. Crosnier et Frédérick-Lemaître.

Le 17 mars, au bénéfice d'un ancien artiste, Adolphe et Clara de l'Opéra-Comique; le Philtre champenois du Palais-Royal avec Samson, alors à ce théâtre, et Déjazet, et M. Chapolard, pièce des Variétés, avec Odry.

Pendant que Ferville, Lockroy, Chilly, Mmes Dorval et Noblet combattent et sont vaincus à la Porte-Saint-Martin dans Dix ans de la vie d'une femme, drame détestable de Scribe, l'Odéon livre sa dernière bataille, le 19 mars, avec Dick-Rajaii ou l'Éléphant de la Pagode, mélodrame à grand spectacle en trois actes, en prose, précédé d'un prologue, par M. Saint-Hilaire. - La scène se passe aux bords du Gange. Le meurtrier du défunt rajah veut usurper le trône, mais l'éléphant sacré l'en empêche et remet le sceptre, aux applaudissements de la foule. entre les mains de l'héritier du rajah qu'il a sauvé. — Dans un rôle de vieux cordonnier anglais, Duparai a lutté victorieusement contre le pachyderme en représentations. Rendons justice à Kiouni<sup>1</sup>, il fut à la hauteur de son rôle. Il s'agenouillait comme un dromadaire; puis, passant du grave au plaisant, il dansait un ballet avec des bayadères. Succès de treize ou quatorze représentations. (Delaistre, Walter, Walkin, Tournan, Blés, Moëssard, Davesne,

<sup>4.</sup> Voir l'Extrait des Mémoires de Kiouni.

Vissot, Laisné; Mines Simon, Dubourjal, Olympe).

Le privilège d'Harel expirant en mars, il donne, le dimanche 1<sup>er</sup> avril, sa dernière représentation <sup>1</sup>. L'Odéon ferme le lendemain; il ne reste plus sur la rive gauche, pour représenter la littérature, que le petit théâtre du Panthéon, ouvert dans l'ancienne église Saint-Benoît par Éric-Bernard, le 18 mars 1832, et fermé bientôt, faute de spectateurs, le 24 février 1833.

4. « L'Odéon expire ce soir. Vous êtes invité à assister à son convoi. On se réunira au faubourg Saint-Germain, dans le lieu ordinaire de son agonie. Priez pour le três-passé ».

(Courrier des Théâtres, 45° année, nº 4853.)

## CHAPITRE IX

La Comédie-Française à l'Odéon. - Voltaire et Mme de Pompadour.

- Les acteurs de Versailles et le Moïse au Sinaï de Chateaubriand.
- Représentations extraordinaires, concerts, bénéfices, etc. La petite troupe Castelli.

Harel venait de quitter l'Odéon, avec l'excellente troupe qu'il avait formée.

La Porte-Saint-Martin avait tout recueilli : personnel, matériel, répertoire.

Le ministre du commerce et des travaux publics, — qui avait alors les beaux-arts dans ses attributions, — M. le comte d'Argout, soucieux des intérêts de la littérature, ne voulut pas que l'Odéon restât fermé, ou tout au moins perdît son rang de second Théâtre-Français, qu'il occupait depuis treize années.

A la séance de la Chambre des députés du 1<sup>er</sup> mars 1832, le ministre annonça qu'il venait d'adopter une combinaison qui permettrait de donner au quartier latin un spectacle attrayant par sa variété:

« Je me suis entendu, concluait M. d'Argout, avec les principaux théâtres pour que, chaque jour de la semaine, l'un d'eux allât donner une représentation à l'Odéon. De cette manière, le public de ce quartier pourra jouir d'un spectacle fort agréable, et il n'y aura plus de subvention à lui accorder. »

Cette décision, très critiquable, ne fut attaquée que par quelques feuilles spéciales, et l'Odéon, devenant une salle de passage où tous les genres allaient successivement faire halte, fut appelé par dérision : le *Théâtre-omnibus*.

Un arrêté ministériel du 20 mars 1832 nomme agent conservateur de l'Odéon, « considéré comme succursale des théâtres de la capitale », M. Loraux, alors secrétaire du comité de la Comédie-Française, et qui, on s'en souvient, sous la direction Picard, avait déjà appartenu à l'Odéon en qualité d'administrateur-comptable et de secrétaire général <sup>1</sup>.

Dans la séance du comité du 23 mars 1832, M. Loraux offrit aux sociétaires de la Comédie-Française de prendre part, pendant la durée d'un trimestre, aux représentations données sur le théatre de l'Odéon.

Le comité ne répondit pas catégoriquement à la demande qui lui était adressée. Toutefois, il autorisa M. Loraux à annoncer au ministre que, la première des considérations pour le Théâtre-Français étant de seconder ses intentions dans l'accomplissement d'un dessein favorable à l'art dramatique, il croyait dès à présent y pouvoir faire contribuer la Comédie pour deux représentations par semaine.

A la séance du 8 juin, le comité, pour donner suite

<sup>4.</sup> M. Loraux est mort en janvier 1850.

à sa précédente délibération, admit un maximum de 200 francs (220 en hiver) pour les frais des représentations qui seraient données à la rive gauche.

Une ordonnance du 15 septembre 1832 mit à la disposition du ministère la salle de l'Odéon, qui allait être desservie par le personnel de la Comédie-Française, avec Faure comme régisseur de la scène.

Après quelques travaux de restauration indispensables, l'ouverture de la salle, entièrement repeinte, eut lieu le jeudi 25 octobre 1832 par :

Un prologue en vers, à deux personnages, de M. P. Martine<sup>1</sup>: Le Temps et l'Odéon (Samson, Duparai).

Le Tartuffe (M<sup>les</sup> Mars, Dupont, Brocard; MM. Perrier, Duparai, etc.);

Et le Malade imaginaire, avec toute la Comédie-Française dans la Cérémonie : seuls, Beauvallet et M<sup>me</sup> Valmonzey manquaient à l'appel.

La première recette fut de 2,447 fr. 75; la seconde, avec la Mère coupable et Dominique le Possédé (Monrose), de 1,404 fr. 75; le troisième jour, l'Abbé de l'Épée (Colson, M<sup>me</sup> Menjaud) et les Deux Frères descendaient à 252 francs; le quatrième, un dimanche, on remonte à 2,411 fr. 25, avec le Louis XI, de Casimir Delavigne, alors dans sa nouveauté, et les Rivaux d'eux-mêmes.

Le Théâtre-Français envoyait environ deux fois par semaine son personnel à la rive gauche représenter les meilleures pièces du répertoire et quelques œuvres mo-

<sup>1.</sup> Fils du musicien de ce nom qui avait publié en 1813 un volume sur la Musique dramatique.

dernes. Il donna même à l'Odéon, le 12 novembre, la première représentation d'une comédie en trois actes, en prose, de MM. J.-B.-P. Lafitte et Ch. Desnoyer: Voltaire et Madame de Pompadour, qui, jouée le même soir et par les mêmes acteurs, réussit rue de Richelieu et fut sifflée au quartier latin, devant 855 fr. 15 de recette (Perrier, M. et M<sup>me</sup> Menjaud, et M<sup>110</sup> Dupuis).

Dans sa séance du 30 novembre, le comité fit connaître au ministre du commerce et des travaux publics le résultat financier des six premières représentations données par la Comédie à l'Odéon, lesquelles, à raison des frais ordinaires et extraordinaires, n'avaient produit que 240 fr. de part.

Et cependant, à cette époque même (1er décembre), le baron de Cès-Caupenne, directeur de l'Ambigu-Comique, demandait le privilège de l'Odéon, sans subvention, mais avec six primes de 5,000 fr. chacune pour les meilleurs ouvrages représentés¹. Qu'eût-il donc fait dans cette galère, quand la Comédie-Française ne pouvait parvenir à la diriger?

En effet, le public devint de plus en plus rare. Souvent la recette ne dépassait pas 200 à 300 francs. Cependant, les représentations continuèrent jusqu'à la fin d'avril 4833, alternant depuis le 1<sup>er</sup> novembre avec celles données par l'Opéra-Comique (Martin, Fargueil, Ponchard, Féréol; M<sup>mes</sup> Casimir, Paul, Massy, Boulanger, Pradher).

<sup>1.</sup> Voir sa brochure no 1, p. 28.

En six mois, la Comédie-Française avait joué quarante-deux fois à l'Odéon, la plus forte recette étant de 2,803 fr. 40 (le dimanche gras, 24 février, 31° de Clotilde et la Suite d'un Bal masqué), la plus faible (quatre jours après) de 490 fr. 25.

Le 8 juin 1833, M. Jouslin de la Salle, déjà directeur de la scène, fut nommé directeur de la Comédie-Française, qui, après une interruption de trois mois, donna encore à l'Odéon sept représentations extraordinaires, du 29 juillet au 12 novembre, devant une recette moyenne de 872 francs.

Le comité se persuada alors que les représentations deviendraient plus fructueuses si elles étaient plus fréquentes et plus régulières. Dans sa séance du 11 octobre, il arrêta qu'on solliciterait un privilège de trois années, pour y jouer, de deux jours l'un, alternativement avec l'Opéra-Comique. Un arrêté du 23 décembre 1833 accorda le privilège à la Comédie, qui reçut, à cet effet, de l'autorité un surcroît de subvention de 38,000 fr.¹.

Elle reprit ses représentations à l'Odéon le 7 janvier 1834, et y joua sans interruption trois fois par semaine jusqu'au 31 mars 1835, c'est-à-dire pendant quinze mois, au bout desquels on ne crut pas devoir poursuivre une campagne qui coûtait à la Comédie près de 80,000 fr.

Les causes premières de cet insuccès, à une époque où la Comédie comptait dans ses rangs M<sup>11e</sup> Mars et Fir-

<sup>4.</sup> Voir, à la Bibliothèque de la ville de Paris, une note relative à cette subvention, provenant de la vente L. Sapin. (N° 150 du catalogue.)

min, Monrose et M<sup>11e</sup> Dupont, MM. Menjaud, Samson, David, Perrier, Joanny, Ligier, Dailly, Beauvallet, Geffroy, Regnier; M<sup>mes</sup> Paradol, Mante, Desmousseaux, Brocard, Anaïs, Thénard, Noblet, Brohan, Plessy, etc.<sup>1</sup>, furent la multiplicité des théâtres depuis 1830, la dispersion du public et le déplacement du mouvement littéraire.

Parmi les nombreuses représentations à bénéfice données dans cette période à l'Odéon, nous signalerons seulement celles de M. Delestre-Poirson (14 nov. 1833); de M<sup>me</sup> veuve Ducange (*Trente ans*, par Frédérick et M<sup>me</sup> Dorval, 5 décembre); d'Alcide Tousez (8 mars 1834); de M<sup>me</sup> Charton (26 avril); de M<sup>me</sup> Gautier (20 mai), et les concerts de M. Lafont, violoniste (15 mars) et de M<sup>me</sup> Mayer (31 mai).

Le 29 juillet, matinée gratuite à deux heures, pour l'anniversaire des trois journées : Bertrand et Raton, par la Comédie-Française.

Le 15 août, on devait donner Sémiramis et Misanthropie: la représentation ne put avoir lieu « par l'absence du gaz ».

Le 24 octobre, les acteurs du théâtre de Versailles, alors dirigé par M. Carmouche, donnèrent en représentation extraordinaire, au bénéfice d'un artiste, la première de Moïse au mont Sinaï, tragédie en cinq actes, en vers, de M. de Châteaubriand, avec des chœurs

<sup>4.</sup> Et quels spectacles! Le dimanche gras, 1er mars 1835, l'affiche portait : le Jaloux, les Plaideurs, le Dépit amoureux, les Folies amoureuses. Onze actes! Aussi commença-t-on à six heures.

d'Adam, Carafa, Fontmichel, Rossini, Jadin et Coste. La pièce eut du succès, fit une recette de 2,164 fr. et fut redonnée une seconde fois. Nous remarquons dans la distribution les noms de Saint-Léon (Moïse), Palianti (Dathan); de M<sup>mes</sup> Astruc (Arzane) et Héléna Gaussin (Marie).

Le 21 février 1835, le jour même de l'incendie de la Gaîté, un arrêté accordait le privilège de l'Odéon à M. de Saint-Esteben, ancien directeur du Théâtre-Nautique, dont l'intention était de former avec tous les théâtres de Paris une sorte d'association pour que chacun vînt à tour de rôle donner une représentation au faubourg Saint-Germain. La troupe ultra-pontaine eût donné successivement comédie, vaudeville, drame et ballet. On devait ouvrir à la mi-avril, mais M. de Saint-Esteben ne tarda pas à renoncer à son privilège (16 mai) et l'arrêté fut annulé le 19 décembre suivant.

Le 17 mars 1835, bénéfice de M. Montigny.

Le 26 mars, jour de la mi-carême, la Comédie termine ses représentations; mais, le dimanche 29, elle participe au bénéfice d'un malheureux machiniste blessé, Lefèvre, avec *Britannicus* (Firmin, Ligier, Desmousseaux; M<sup>mes</sup> Thénard et Noblet).

Le 14 avril, bénéfice de Léon Monval, acteur et régisseur du Gymnase, avec le concours de Bouffé (la Fille de l'Avare), du Palais-Royal, des frères Florinde et de Léopold Folz, l'homme à la poupée.

Le 22 novembre, bénéfice de M. Édouard, régisseur de l'Odéon: Othello (Beauvallet) et la Jeunesse de Henri V.

Les 3 et 13 décembre, bénéfices d'Achard et de M<sup>me</sup> Thénard mère.

Ensin, du 21 au 31 décembre, la Porte-Saint-Martin donne à l'Odéon, pendant qu'on restaure sa salle, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Mérope, Richard d'Arlington, la Tour de Nesle et Robert Macaire. Grand succès de la « Troupe atlastique » composée de dix Bédouins venus du Sahara, qui joue les Bédouins en voyage, odyssée africaine en trois chants.

L'année 1836 apporte à l'Odéon une nouvelle série de représentations dites extraordinaires ou à bénéfice; tous les théâtres de Paris y défilent à tour de rôle :

Le 24 février, c'est un spectacle au profit des indigents du XI<sup>e</sup> arrondissement, avec M<sup>IIe</sup> Mars et Menjaud dans la Suite d'un Bal masqué (recette de 12,000 fr.).

Le 26 mars, bénéfice de M<sup>me</sup> Boulanger: le deuxième acte du Mariage de Figaro (M<sup>le</sup> Mars et Samson); le 26 avril<sup>1</sup>, bénéfice de Faure: Crispin rival, par Monrose; la Gageure (M<sup>le</sup> Mars et le bénéficiaire); Valérie, par M<sup>le</sup> Mars; le 2 mai, bénéfice de M<sup>le</sup> Élisa Jacops; le 28, d'Odry: la Marquise de Prétintaille (Déjazet), le Chevreuil et l'Ours et le Pacha, par le bénéficiaire. Le 21 juin, bénéfice de Derval; les 9 et 12 juillet, les Variétés donnent deux représentations à l'Odéon, et le 31 août, au bénéfice de M. Nanteuil, Mithridate, joué par le bénéficiaire, ne peut atteindre la fin du quatrième acte;

<sup>4.</sup> En avril 4836, un sieur Pinette, propriétaire, adressa au Théâtre-Français et au ministère un nouveau projet du théâtre de l'Odéon et de la Comédie-Française « amalgamés »

le Maître de chapelle et la Jeunesse d'Henri V complétaient le spectacle, qui produisit 700 fr.

A cette date, Anténor Joly obtenait la permission d'ouvrir un « Second Théâtre-Français » avec Frédérick, Bocage et M<sup>me</sup> Dorval, et l'Odéon donnait asile à une troupe enfantine dite *Gymnase Gastelli*, qui, du 11 septembre au 20 octobre, représenta son petit répertoire : Zoé, le Hussard de Felsheim, les Deux ménages, Théobald, Riquet à la Houppe, des intermèdes de danse et la Grande-Duchesse, vaudeville dont le principal rôle était tenu par M<sup>ne</sup> Régine Briet, âgée de huit ans.

Nous n'insisterons pas sur le personnel de cette troupe lilliputienne, renvoyant pour les détails biographiques à la monographie que M. Charles Richomme lui a consacrée sous le titre d'Album Castelli<sup>1</sup>. Nous mentionnerons seulement, dans une seconde série de ses représentations, les trois premières données à l'Odéon:

Le 10 décembre, la FILLE DU PRISONNIER, drame en deux actes, mêlé de chants, de Laurencin, obtint un succès complet, grâce à la petite Célestine, la perle de la troupe, âgée de dix ans, qui sera un jour M<sup>11e</sup> Thuillier.

Le 17 décembre, Valentine, ballet-pantomime en deux actes, de Bartholomin, musique de M. Haenssens. Cette curieuse miniature fit beaucoup applaudir la petite Montessu.

Le 29 décembre, UNE MAÎTRESSE-FEMME ou les Finesses du cœur, comédie-vaudeville en un acte, de Lauren-

<sup>4. 4</sup> vol. petit in-4°, avec figures. Paris, 4837.

cin, jouée par le jeune Alexandre et la petite Régine.

Ce théâtre d'élèves avait été fondé par M. Pierre Castelli en 1831. Ce fut en avril de cette année qu'il les présenta pour la première fois au public, sur le théâtre de Rouen. Puis il parcourut la France entière, la Hollande, l'Allemagne, et vint, en septembre 1836, à Paris, où il obtint autant de succès qu'en province et à l'étranger. Partout on fit fête à ses artistes minuscules, qu'on accabla de bonbons et de jouets.

Le Gymnase-Castelli était un véritable pensionnat dramatique ambulant, qui comptait alors une trentaine d'élèves, dont le plus vieux n'avait pas treize ans. Ils apprenaient en commun non seulement l'écriture, la grammaire, le calcul et le dessin, mais encore la musique, la danse et les langues étrangères. « Leur éducation, dit leur historien, ne laissait rien à désirer. » Ils portaient un uniforme : les garçons, une petite redingote brune à boutons ciselés, pantalon noir, souliers ou brodequins, casquette bleue à glands, manteau de même couleur; les filles, une robe de laine brune, un pantalon, un bibi doublé de rose, un mantelet rouge à carreaux.

Hâtons-nous d'ajouter que les jeunes artistes ne conservaient pas ce singulier accoutrement pour paraître sur le théâtre; c'était leur costume « de ville ».

Entre la première et la seconde série de leurs représentations, la Comédie-Française parut deux fois à l'Odéon, le 27 novembre, au bénéfice de M. Beauvallet : le Dépit et Don Juan d'Autriche (Firmin, Geffroy, Sam-

son, Beauvallet; M<sup>me</sup> Volnys); le 4 décembre, au bénéfice de M<sup>ne</sup> Cosson: *Hamlet* (Ligier), l'École des Femmes et Un Mariage raisonnable.

C'est avec le Théâtre-Français que nous terminons ce chapitre : c'est avec lui que nous ouvrirons le suivant.



# CHAPITRE X

Encore la Comédie-Française à l'Odéon. — Le Camp des Croisés. — Le Bourgeois de Gand. — Représentations du Théâtre-Italien : directions Viardot et Dormoy. — Représentations à bénéfice.

Malgré le mauvais succès d'une première tentative, lorsqu'au 1<sup>er</sup> mars 1837 M. Védel succéda à M. Jouslin de la Salle dans l'administration du Théâtre-Français, le nouveau directeur, cédant au vœu depuis longtemps exprimé par les auteurs d'avoir un second Théâtre-Français chargé de suppléer à la tâche trop lourde du premier, voulut réunir l'Odéon à la Comédie qui, par le fait de sa spécialité classique, ne pouvait offrir à la littérature contemporaine un débouché suffisant. Il sollicita donc le privilège de l'Odéon, « moins pour l'exploiter, — dit obligeamment le Courrier des Théâtres, — que pour l'empêcher d'être exploité par d'autres 1. » C'était entrer dans les vues de M. de Montalivet.

4. La direction fut successivement promise et donnée avec privilège plus ou moins étendu à M. Saint-Esteben, créateur du Théâtre-Nautique (salle Ventadour); de La Boullaye; Harel et Bouffé; Morin, directeur de la Porte-Saint-Antoine; Blanchard; Duport, l'ancien directeur du Théâtre de Vienne, et Bernard. Au mois de juillet 4837, il y avait trois

Un arrêté ministériel du 1<sup>er</sup> août 1837 lui accorda l'autorisation d'exploiter l'Odéon pendant deux années à partir du 1<sup>er</sup> septembre, avec fermeture facultative de deux mois d'été, et création d'un comité de lecture spécial et distinct.

Voici le texte de ce document, que nous donnons in extenso, à cause de l'importance qu'il peut avoir dans un avenir prochain :

# ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 4er AOUT 4837.

Nous, pair de France, ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

### ARTICLE PREMIER.

Il est accordé à la Société de la Comédie-Française l'autorisation d'exploiter le théâtre de l'Odéon pendant deux ans, à partir du 4er septembre 4837; — le genre sera le même que celui du Théâtre-Français.

#### ART 2

Le directeur-gérant du Théâtre-Français devra soumettre à notre acceptation le choix de la personne à laquelle il confiera l'administration de ce théâtre, sous sa propre responsabilité.

## ART. 3.

Il devra donner tous les jours une représentation sur le théâtre de l'Odéon, sans que cette obligation l'autorise à interrompre les représentations du Théâtre-Français. Il pourra néanmoins obtenir la faculté de fermer la salle de l'Odéon pendant deux mois en été.

#### ART. 4.

Les représentations qui auront lieu sur le théâtre de l'Odéon seront

combinaisons pour l'ouverture de l'Odéon : celle de MM. Blanchard et Lefèvre, celle de M. Eugène Briffaut et celle de M. Védel. Le directeur de la Comédie-Française l'emporta.

données par les sociétaires et pensionnaires de la Comédie-Française, parmi lesquels le directeur devra choisir ceux qui seront attachés à l'Odéon, sans que cette clause puisse les empêcher de jouer au Théâtre-Français quand le directeur le jugera convenable et sans que les artistes de la Comédie-Française puissent refuser de concourir à ces représentations du théâtre de l'Odéon.

### ART. 5.

Le directeur-gérant du Théâtre-Français devra, dans le mois qui suivra la délivrance de la présente autorisation, justifier de l'adhésion par écrit des sociétaires du Théâtre-Français aux dispositions de l'article précédent.

#### ART. 6.

Le directeur-gérant du Théâtre-Français devra prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun pensionnaire dudit théâtre ne puisse se soustraire aux obligations de l'article précité.

# ART. 7.

Un comité spécial de lecture sera établi auprès du théâtre de l'Odéon; M. le directeur-gérant devra en soumettre la composition à notre approbation.

### ART. 8.

Le directeur-gérant sera tenu de faire représenter au moins douze pièces nouvelles dans l'année, dont deux en cinq actes.

#### ART. 9.

Il pourra faire représenter les ouvrages du répertoire du Théâtre-Français; il pourra donner des concerts; il aura aussi la faculté de donner des bals durant le carnaval, en se conformant aux dispositions prescrites par la Préfecture de police; néanmoins, nous nous réservons de suspendre cette faculté si les circonstances paraissent l'exiger.

## ART. 40.

Il aura la jouissance du matériel, et il sera fait par deux experts respectifs un inventaire dudit matériel, et, à la fin de sa gestion, le directeur-gérant devra en restituer un d'une valeur égale.

#### ART. 14.

Les boutiques qui environnent l'Odéon ne font pas partie de la pré-

sente concession. L'agent conservateur du théâtre continuera à jouir du logement qu'il occupe actuellement et exercera comme par le passé la surveillance dans l'intérêt de la conservation de la salle et du matériel.

Le directeur-gérant recevra la salle en bon état de réparations locatives et sera tenu de la maintenir et de la rendre à la fin de la gestion dans le même état.

Il lui est interdit de faire exécuter aucuns travaux ou changements, soit dans la décoration, soit dans la distribution, soit dans la machinerie du théâtre, sans notre autorisation spéciale.

S'il y a besoin de restaurer la salle, cette restauration sera à la charge de l'État, et nous nous réservons de décider quand et comment elle aura lieu.

### ART. 12.

Le directeur-gérant sera tenu des frais de garde des décors, costumes, machines et accessoires, des frais de pompiers, de garde de police et de garde municipale, et en général de toutes les dépenses de l'exploitation, de l'impôt, de la patente et des impositions de toute nature établies ou à établir.

Il devra faire assurer le théâtre et le matériel à ses frais et sera responsable des accidents d'incendie, sauf son recours contre la compagnie d'assurances avec laquelle il contractera. La responsabilité se bornera au capital reconnu par ladite compagnie.

### ART. 43.

Il sera tenu de respecter les concessions de loges et d'entrées dont le droit sera reconnu par nous.

#### ART. 14.

Il sera également tenu de mettre la salle de l'Odéon une fois par an à la disposition du maire de l'arrondissement, pour y donner un bal au profit des indigents, lorsque notre autorisation aura été obtenue à cet effet. Il ne lui sera dû aucune indemnité pour le relâche que cette obligation occasionnera.

Il sera en outre obligé de donner une fois par an, au bénéfice des indigents, une représentation avec la pièce et les artistes que le maire indiquera, sauf notre autorisation.

### ART. 45.

Si le directeur-gérant contrevenait aux dispositions précédentes, qu'il a déclaré accepter, et s'il n'obtempérait à toutes les prescriptions de l'autorité dans l'intérêt de la morale, de la sûreté et de la tranquillité publiques, la présente autorisation pourrait lui être retirée.

Paris, le 1er août 1837.

Signé : MONTALIVET.

Pour ampliation:

Le conseiller d'État, secrétaire général du Ministère de l'Intérieur,

Signé: Edmond BLANC.

### Collationné:

Le chef du 1er bureau du secrétaire général,

Signé: Mouret.

Sur délibération conforme du comité de la Comédie, en date du 29 août, et après nouvelle restauration de la salle par M. de Gisors, qui reconstruisit l'intérieur, décoré avec beaucoup de goût par MM. Feuchères, Séchan et Cicéri, la réouverture eut lieu le vendredi 1<sup>er</sup> décembre 1837 par Cinna et le Tartuffe, avec M<sup>11e</sup> Mars dans Elmire.

M. Valmore était administrateur-gérant; M. Saint-Paul, régisseur de la scène.

Au milieu de quelques reprises (Roméo et Juliette, de Fr. Soulié; Eugénie, de Beaumarchais; les Deux Philibert, Angèle<sup>1</sup>, d'Alex. Dumas (Geffroy), les Comédiens, le

 Représentée pour la première fois à la Porte-Saint-Martin le 28 décembre 4833. Voyage à Dieppe, etc.), on donna les quatre premières représentations suivantes:

3 février 1838. — Le Camp des Croisés, drame en cinq actes, en vers, d'Adolphe Dumas (Geffroy, M<sup>me</sup> Dorval), succès littéraire, beaux décors<sup>1</sup>.

17 avril. — Les Suites d'une faute, drame en cinq actes, en prose, d'Aug. Arnould et Narcisse Fournier (Lockroy, Delafosse, Ch. Mangin, Regnier; M<sup>mes</sup> Dorval et Verneuil). Sujet tiré du *Tentateur*, roman de M. Lacroix; demi-réussite, quelques sifflets.

27 avril. — Une Veuve a marier, comédie en deux actes, en prose, de MM. Ancelot et Vaulabelle. On nomma M. Jules Cordier, pseudonyme de Tenaille<sup>2</sup>. Le premier acte est rempli d'esprit, de détails charmants; le second est plus faible, le dénouement est manqué.

Et enfin, le 21 mai, le Bourgeois de Gand 3 ou le Secrétaire du duc d'Albe, drame en cinq actes, en prose, de M. Hippolyte Romand, qui obtint un très grand succès (Geffroy, Lockroy, Delafosse, Maillard; M<sup>lles</sup> Noblet et Guyon) et fut repris plus tard à la Comédie-Française.

Les débuts les plus importants furent ceux de Maillart, de Rouvière, de M<sup>nes</sup> Level, Maxime et Héléna Gaussin.

La clôture d'été eut lieu le 30 juin, par le Bourgeois de Gand, interrompu en plein succès, et les Plaideurs.

<sup>1.</sup> Lire la préface de ce drame.

<sup>2.</sup> Cette pièce n'a pas été imprimée.

<sup>3.</sup> Refusé deux fois avant d'être reçu à l'Odéon.

Dans une période de sept mois, la Comédie-Française avait donné environ 180 représentations <sup>1</sup>, dans lesquelles on joua 150 fois Molière, Corneille, Racine, Regnard, Voltaire et Beaumarchais, sans compter le répertoire de second ordre: Montsleury, Lasosse, Le Sage, Diderot, Goldoni, Ducis, Picard, Alex. Duval, Étienne, C. Delavigne et Mazères.

# Voici le tableau des recettes :

| Décemb  | re 1837 | 25.663f 25 |
|---------|---------|------------|
| Janvier | 1838    | 10.009 46  |
| Février | ))      | 48.497 50  |
| Mars    | n       | 15.589 75  |
| Avril   | »       | 17.842 75  |
| Mai     | ))      | 17.536 54  |
| Juin    | »       | 27.547 68  |
|         |         | 100 000500 |

En somme, il y avait un déficit d'une quarantaine de mille francs, dont 25 à 28,000 avaient été dépensés pour le Camp des Croisés seulement, et sur lesquels il avait encore fallu acheter des costumes et des accessoires pour le répertoire courant et créer tout le matériel du théâtre et jusqu'au mobilier des loges.

M. Védel insistait pour essayer une seconde campagne, mais les Sociétaires ne voulurent plus entendre parler de l'Odéon. L'expérience semblait leur démontrer qu'il est dangereux de se faire concurrence à soi-même. Leur privilège en resta là; et l'Odéon put alors servir de

<sup>1.</sup> Il n'y eut que treize relâches.

refuge au Théâtre-Italien, qui venait d'être incendié à la salle Fayart.

Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1838, à la suite d'une représentation de Don Giovanni, le Théâtre-Italien avait brûlé faute de secours<sup>1</sup>; un froid intense de dix degrés avait fait geler l'eau des fontaines de chute. Réfugié depuis le 30 janvier à la salle Ventadour, il se transporta le 2 octobre à l'Odéon, où il se soutint les trois premiers mois avec son répertoire ordinaire, Norma, il Barbiere, Lucia di Lammermoor, Don Giovanni, la Donna del Lago, la Sonnambula, etc., interprété, il est vrai, par les merveilleux artistes dont la réunion ne se retrouvera jamais: Rubini, Tamburini, Lablache, etc.; M<sup>mes</sup> Giulia et Ernestine Grisi, Persiani, etc.<sup>2</sup>.

La première nouveauté fut Roberto d'Evereux, operaseria en trois actes, paroles de Cammarone, musique de Donizetti (27 décembre 1838), bientôt suivie de l'Elisire d'amore, opera-buffa en deux actes, paroles de Scribe et Romand, musique de Donizetti; ouvrage fort agréable, dont l'exécution ravissante eut le plus grand succès (17 janvier 1839).

Nous n'avons à signaler, jusqu'à la clôture du 31 mars, que les bénéfices de Tamburini, de M<sup>ne</sup> Grisi et de M. Iwanoff (4, 18 février et 18 mars).

<sup>1.</sup> Cet incendie coûta la vie à l'un des directeurs, M. Severini, qui se jeta par une fenêtre.

<sup>2.</sup> Sur ces artistes à jamais regrettables, lire les cinq premières Études biographiques sur les Chanteurs contemporains, par MM. Escudier frères. 4 vol. in-48. Paris, N. Tessier, 4840. Portraits lithographiés.

Pendant les vacances, la salle de l'Odéon servit à des représentations extraordinaires, dont trois méritent d'être signalées : le 4 avril, au bénéfice et pour la retraite de Jenny Vertpré, avec Rachel dans *Bajazet*, 10,000 fr. de recette; le 20, bénéfice de Massol, avec Duprez dans *Guillaume Tell*; et le 30, bénéfice de Rachel, avec la bénéficiaire dans Hermione et Dorine.

Le 1<sup>er</sup> octobre, réouverture du Théâtre-Italien, par Otello et la Cenerentola.

Le 24 décembre, Inès de Castro, opera-seria en trois actes, musique de Persiani, paroles de Coppola (Rubini, M<sup>me</sup> Persiani), fut la seule nouveauté de cette saison, qui finit, comme la précédente, au 31 mars.

Le 1<sup>er</sup> avril 1840, la direction passe entre les mains de M. Charles Dormoy, qui dépense 300,000 fr. pour la restauration de la salle; le loyer (70,000 fr.) est mis à sa charge, indépendamment d'un cautionnement de 60,000 fr.

Par son cahier des charges, M. Dormoy fut tenu de faire jouer exclusivement les deux genres d'opera-buffa et d'opera-seria pendant au moins six mois de l'année, du 1<sup>er</sup> octobre au 31 mars; il pouvait faire jouer, du 1<sup>er</sup> avril au 30 septembre, des opéras italiens et d'autres opéras étrangers, et ne pouvait maintenir le Théâtre-Royal-Italien dans la salle de l'Odéon que si le loyer demandé pour une autre salle était trop élevé, et si les conditions de cette location étaient trop onéreuses, ce que le ministre se réservait d'apprécier<sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> Arrêté du 27 avril 1840. — A cette époque, l'Odéon faillit deve-

Le nouveau directeur ne voulut pas de subvention, eut d'excellents artistes qu'il paya très cher, et cependant maintint la prospérité financière du théâtre.

Pendant les six mois qui précédèrent la réouverture, l'Odéon fut encore le théâtre de quelques soirées extraordinaires, parmi lesquelles nous citerons :

Le samedi saint 18 avril, représentation de retraite de Faure, après trente-deux ans de service : Bajazet, par Rachel, Beauvallet, Maillart, et Valérie, par Regnier, Volnys, M<sup>mes</sup> Mante et Plessy, 5,600 fr. de recette; — le 7 mai, bénéfice de Louis Monrose, dont l'engagement à la Comédie n'est pas renouvelé : l'Épreuve nouvelle et le Mariage de Figaro, avec Monrose père dans les deux pièces, M<sup>lle</sup> Mars dans la seconde, 3,609 fr. de recette.

Le 1<sup>er</sup> octobre, reprise des représentations italiennes; l'avénement du nouveau directeur est brillamment inauguré par les débuts du ténor Mario<sup>1</sup>, marquis de Candia, dans Polione de Norma, qui furent un véritable événement (17 octobre), et Lucrezia Borgia, opera-seria en trois actes de Donizetti, par Mario, Tamburini, Lablache et M<sup>110</sup> Grisi (31 octobre).

nir Bibliothèque des Écoles. Le roi le voulait ainsi; les plans étaient faits. Ce fut grâce aux efforts de M. Delanneau, directeur du collège Sainte-Barbe, et alors maire de l'arrondissement, qu'il conserva sa destination première. On avait aussi parlé d'en faire un réservoir ou fontaine publique, et de mauvais plaisants ajoutaient qu'on commencerait par y laver toutes les ordures qu'on y avait jouées depuis vingt ans.

<sup>1.</sup> Né à Turin en 1808, Mario venait de l'Opéra, où il avait débuté dans Robert le Diable (2 décembre 1838).

Le 8 février 1841, au bénéfice de M<sup>mo</sup> Persiani, Beatrice di Tenda, opera-seria en deux actes, de Bellini, fut la dernière nouveauté donnée par les Italiens à la rive gauche. La clôture eut lieu le 31 mars, après les bénéfices de M<sup>mo</sup> Grisi, de Rubini et de Tamburini, et le samedi 2 octobre, le Théâtre-Royal-Italien faisait sa réouverture à la salle Ventadour (Théâtre de la Renaissance).

Dans l'intervalle, Rachel avait joué à l'Odéon Marie Stuart, dans un bénéfice (3 avril), et, le 15 juillet 1841, un arrêté du ministre de l'intérieur accordait à M. d'Épagny la direction du second Théâtre-Français<sup>1</sup>.

4. Déjà, par acte notarié passé devant M° Lefebure de Saint-Maur, le 49 août 4840, une société s'était formée entre les sieurs Lireux, Mirecour, Valmore et M¹¹° Mathilde Payre et consorts. Elle fut dissoute par un consentement mutuel.



# CHAPITRE XI

1841-1842. — Résurrection du second Théâtre-Français. — D'Épagny et ses associés. — Triste réouverture. — Mathieu Luc. — Les Enfants blancs. — Lireux succède à d'Épagny. — Cédric le Norwégien. — Les Ressources de Quinola. — Le Voyage à Pontoise.

D'Épagny<sup>1</sup>, voyant l'abandon où était tombé le beau théâtre de la rive gauche, forma une société en nom collectif avec MM. Valmore, Robert Kemp, A. Mirecour, Lireux, M<sup>me</sup> Mathilde Payre et sollicita, au nom de cette société, le privilège de l'Odéon qu'il n'avait pu obtenir seul, on s'en souvient, en 1829.

Le passé théâtral de d'Épagny lui donnait quelque autorité: les comédiens, ses associés, étaient de braves gens estimables et estimés; leur ambition n'était pas exigeante: « Nous voulons, disaient-ils, commencer sans subvention, et travailler de façon à l'obtenir un jour. » Cependant, on fit attendre plus de deux années la réponse qu'ils sollicitaient.

<sup>4.</sup> Épagny (Jean-Baptiste Violet d'), né en 1793, à Gray, mort en 1868. Auteur dramatique fécond: Luxe et indigence, l'Homme habile, Lancastre, Dominique le possédé, etc., etc.

Le 15 juillet 1841, M. Duchâtel concéda « au sieur baron Violet d'Épagny, agissant au nom et comme directeur de la société formée pour l'exploitation de l'Odéon », le privilège du second Théâtre-Français pour neuf années à partir du 1<sup>er</sup> octobre 1841. Trois mois pour organiser un théâtre de cette importance! Il n'y avait pas de temps à perdre: on donna immédiatement des auditions nombreuses, on fit un appel pressant aux auteurs; quinze jours après, la troupe était faite, et le spectacle d'ouverture décidé<sup>1</sup>.

Voici comment fut instituée l'organisation de la nouvelle direction. La société en nom collectif fut divisée en vingt-quatre parts, partagées elles-mêmes en moitiés et en quarts de part; les fondateurs furent sociétaires définitifs et comme tels eurent part entière; les artistes qu'on s'adjoignit, considérés comme candidats sociétaires, devaient, au lieu d'appointements, toucher un prorata déterminé par le directeur dans les bénéfices de l'exploitation.

La troupe faite à la hâte, tout incomplète qu'elle était, comptait cependant quelques comédiens de valeur et d'avenir. Citons: Louis Monrose<sup>2</sup>, artiste vaillant et lettré, un peu triste, un peu grimaçant peut-être, mais possédant bien la grande tradition paternelle dans les Crispins, les Frontins, et tous les personnages de conven-

<sup>1.</sup> Le secrétaire du théâtre fut d'abord l'un des fils du grand chanteur Ponchard; puis, de 1842 à 1845, Achille Denis, l'excellent rédacteur en chef de l'Entr'acte.

<sup>2.</sup> L. Monrose, fils du grand comédien, débute au Théâtre-Français, les 41 juin 1846 et 19 juin 1849; sociétaire le 1er janvier 1852.

tion du grand répertoire; Bouchet, premier rôle de talent, qui eut l'honneur de créer l'Aventurière, d'Émile Augier, au Théâtre-Français; Saint-Léon, dont nous avons cité le nom à propos du Moïse de Châteaubriand, acteur médiocre dans les rôles dramatiques, excellent dans les grimes et les caractères; Bignon, beau premier rôle, manquant d'énergie malheureusement, « un Hercule en beurre », disait le jeune comique Gil Pérez qui, lui aussi, faisait partie de la troupe de l'Odéon pour l'emploi des utilités; l'excellent Barré¹, aujourd'hui sociétaire du Théâtre-Français, qui sortait du petit théâtre du Panthéon; Rouvière, comédien étrange et puissant; E. Pierron, troisième rôle de valeur, dont nous aurons occasion de parler plus longuement sous la première direction de M. de la Rounat.

Après ces acteurs de mérite venaient: Verdellet, mort pensionnaire de la Comédie-Française; Ludovic, aujour-d'hui directeur en province; E. Fillion, jeune premier venant du théâtre de la Gaîté, où il avait débuté à l'improviste, dans une pièce de lui: Lord Surrey ou le Favori d'un grand roi, en remplacement de Laferrière, malade; Milon-Thibeaudeau, qui fut directeur du théâtre des Variétés; Munié, frère du comédien qui tint un certain rang, plus tard, au théâtre du Vaudeville; Charlet; Lautmann; Alfred Baron, personnalité intéressante, comédien et sculpteur; Tillet, Vorbel, Leroy, Auguste Baron, Roussel, Crécy, Senès; Dérosselle, « un Duparai de l'avenir », disait-on; le consciencieux Achille Machanette, que

<sup>1.</sup> Barré, né à Paris en 4849, sociétaire depuis 4876.

l'on croyait alors appelé à devenir un tragédien de mérite; ensin le vieux, l'étonnant Rosambeau qui revenait mourir à son berceau théâtral; M<sup>mes</sup> Dubois, Darcey, Stella, Lemasson, Darras, Charton, que nous avons vue déjà sous les directions précédentes avec succès, et qui disparut, désigurée par l'eau-forte, dans on ne sait quelle aventure; Béranger, Hermance, Didier, Le Monnier, Tilly, Berthault, Laurence, Camille Méry, Soubiran, Rousset, Régine Ewig, Chapon, Lecoq, Vignon, Dainglemare, Weiss, Berthier, Heinault.

Tous ces comédiens étaient la plupart absolument inconnus du public parisien; mais, comme on disait alors dans une revue du théâtre des Variétés:

Sur l'Odéon quoiqu'on plaisante, Il faut, dans l'intérêt de l'art, Protéger la troupe naissante, A ses efforts avoir égard Et se souvenir de Picard. Les Français, qu'en vain l'on replâtre, Sont un insuffisant foyer : Ayons donc un second théâtre Afin d'en avoir un premier.

L'ouverture se fit pauvrement, le 28 octobre. « Les « poêles fumaient, les rats s'étaient logés dans les tuyaux « non ramonés et roulaient à demi grillés parmi la cen-« dre et la suie. Un épais brouillard régnait dans la « salle, et, quoiqu'il fît un froid glacial, on avait été obligé « de tenir les fenêtres ouvertes. Les quinquets brûlaient « jaune et répandaient une lueur terne et malade. Les « corridors n'étaient pas balayés et laissaient voir la trace

- « des anciens tapis. Les bonnets des ouvreuses pendaient
- « flasquement et sinistrement comme les membranes des
- « chauve-souris; les araignées, étonnées de cette lumière
- « et de ce mouvement inaccoutumé, descendaient du pla-
- « fond au bout d'un fil1. »

Le spectacle, composé du prologue obligé et d'un drame retiré du Théâtre-Français pour la circonstance, n'eut aucun succès: L'Actionnaire, comédie-prologue en un acte, en vers, de Dumersan et H. Dupin, faisait la peinture de toutes les tribulations d'un directeur qui cherche un actionnaire et promettait, en style médiocre, ce que promettent toujours ces sortes d'ouvrages:

Nous voulons mériter le titre qu'on nous donne, Et, pour qu'il ne nous soit contesté par personne, Songeant que l'union fait toujours le succès, Style, acteurs et public, qu'ici tout soit français!

(Bignon, Derosselle, Alf. Baron, Munié; M<sup>mos</sup> Rousset, Berthault).

MATHIEU-LUC, drame en cinq actes, en vers, de Cordelier-Delanoue, fut sifflé; il n'était cependant pas plus mauvais qu'un autre; mais la troupe nouvelle, mal stylée, manquant d'homogénéité, était incapable de le soutenir. On fit du tapage quand fut nommé l'auteur. (Robert Kemp, Saint-Léon, Fillion; M<sup>mes</sup> Lemonnier, Charton.)

Le 29 octobre, un Jeune Homme, comédie en trois

<sup>1.</sup> Théophile G utier, Feuilleton dramatique de la Presse. 30 octobre 4841.

actes, en vers, de Camille Doucet, obtint un succès complet et mérité. Cette petite pièce touchante fut le point de départ de la carrière littéraire de l'excellent secrétaire perpétuel de l'Académie française <sup>1</sup>. (Valmore, L. Monrose, Fillion; M<sup>mes</sup> Rousset, Weiss et Heinault.)

Le 4 novembre, Amour et Sagesse, comédie en un acte, en vers, de M. Alexis Lagarde, passa sans encombre. (Munié, Lautmann; M<sup>me</sup> Lemonnier.)

Le 16 novembre, il n'en fut pas de même d'une Aventure de Saint-Foix, ou une Réputation de courage, petite comédie musquée en un acte, en prose, de M. H. Dupin, qui fit une chute complète. L'auteur se déroba sous le nom de M. Paul Valet. (Fillion, M<sup>lle</sup> Tilly.)

Le 23 novembre, Claire Champrosé, drame en un acte, en vers, de d'Épagny, — épisode de la Saint-Barthélemy, — eut un faible succès. (Saint-Léon, Fillion, L. Monrose, Rosambeau, Robert Kemp; M<sup>me</sup> Lemonnier.)

Le 17 novembre, l'Odéon eut l'honneur de remettre à la scène le Don Juan de Molière, abandonné depuis 1677 pour le Festin de Pierre, en vers, de Thomas Corneille. Robert Kemp eut l'idée de cette reprise, qui n'eut lieu au Théâtre-Français que le 15 janvier 1847. Barré débuta dans le rôle de Pierrot.

Le 27 novembre, LES ENFANTS BLANCS, drame en cinq actes, en prose, de MM. Félicien Mallefille et Léon d'Ar-

<sup>4.</sup> Léonce, vaudeville donné au théâtre des Variétés, est en réalité la première pièce de M. Camille Doucet; mais, outre qu'elle fut écrite en collaboration avec Bayard, ce n'est qu'un péché de jeunesse sans importance,

tigues, puisé dans l'histoire des guerres civiles de l'Irlande, fut applaudi au quatrième acte et au dénouement seulement. Les comédiens comptaient sur cette pièce, ils avaient même fait quelque dépense pour elle; l'insuccès les découragea; d'Épagny parla de se retirer. (Crécy, Bignon, Fillion; M<sup>mes</sup> Laurence, Darcey.)

Le 23 décembre, LA VIE D'UN COMÉDIEN, comédiedrame en quatre actes, en prose, de Ch. Desnoyer et Eugène Labat. La donnée, qui était la vie et la mort de Molière, fit réussir cette pièce médiocre. (Robert Kemp, Bignon; M<sup>me</sup> Berthault.)

Le 27 décembre, UNE CHARGE A PAYER, gaie petite comédie en un acte, en vers, de M. Acarie Baron père, fut applaudie<sup>4</sup>. (L. Monrose, Lautmann, Alf. Baron; M<sup>mes</sup> Dangeville, Doligny.)

Le 31 décembre, IVAN DE RUSSIE, tragédie en trois actes, en vers, de Charles Lafont, obtint un succès mérité. (Munié, Machanette, Valmore, Bignon, Saint-Léon; M<sup>ne</sup> Dubois.)

# 1842.

D'Épagny; effrayé, sentant le terrain lui manquer, débordé de toutes parts, engagé personnellement pour une assez forte somme, abandonna la partie. Ses associés offrirent sa place à Hippolyte Lucas, qui, en homme pru-

<sup>1.</sup> Un soir, l'auteur joua, dans sa pièce, le rôle de Lautmann indisposé: ce début improvisé eut lieu le 14 mars 1842.

dent, se récusa. Ce privilège dont personne ne voulait, Lireux, avec l'intrépidité de la jeunesse, n'hésita pas à s'en charger. Il prit officiellement la direction de l'Odéon dans le courant du mois de février.

Voici quelles furent les dernières pièces données par d'Épagny:

Le 10 janvier, L'UNE POUR L'AUTRE, comédie en un acte, en prose, de Prosper Poitevin, réussit. (Mirecour, Pierron; M<sup>me</sup> Monnier.)

Le 15 janvier, A propos en vers de M. d'Épagny, trois scènes récitées entre les Femmes savantes et le Médecin malgré lui, à l'occasion de l'anniversaire de Molière.

Le 21 janvier, début dramatique d'Hippolyte Lucas avec la Double Épreuve; comédie en un acte. Cette aimable petite satire, écrite en vers faciles, réussit. (Valmore, L. Monrose, Fillion, Mirecour; M<sup>mes</sup> Rousset, Doligny.)

Le 29 janvier, LES PHILANTHROPES, comédie en trois actes, en vers, de Frédéric de Courcy et Théodore Muret, obtint un demi-succès, grâce à quelques portraits bien frappés. (Saint-Léon, L. Monrose, Barré; M<sup>mes</sup> Rousset, Berthault.)

Le 5 février, on donne deux premières représentations: L'Avocat de sa cause, comédie en un acte, en vers, de Camille Doucet, qui remporte un grand succès (Fillion, L. Genêt; M<sup>les</sup> Berthault, Payre), et les Trois Fils, comédie en trois actes, en vers, de M. Deyeux, dont la chute fut tellement brutale qu'on dut baisser le rideau avant la fin, et que l'auteur ne fut pas même

nommé. (Rosambeau, E. Pierron, Baron; M<sup>me</sup> Soubiran.)

Le 12 février, nouvel insuccès avec le Maréchal de Montluc, drame en trois actes, en vers, de Mary-Lafon. (Bignon, Fillion, Achille; M<sup>mes</sup> Payre, Rousset.)

Le 19 février, LE VEUVAGE, comédie en deux actes, en prose, de M<sup>me</sup> Achille Comte<sup>1</sup>, réussit. (L. Monrose, Pierron, Munié; M<sup>lles</sup> Rousset et Berthault.)

# DIRECTION LIREUX 2.

L'Odéon, à peine ouvert, semblait déjà condamné à une fermeture rapide. En janvier, on avait encaissé 11,553 francs. Les comédiens, affamés et démoralises, sans pièces sérieuses devant eux, avec un matériel délabré, insuffisant, parlaient d'abandonner la partie; le moment était critique. « Que va faire dans ce sépulcre

<sup>4.</sup> Mme Achille Comte, veuve Laya, est morte en octobre 4878.

<sup>2.</sup> A. Lireux, né à Rouen, mort à Bougival en mars 1870. Journaliste infatigable, il créa à Rouen le petit journal l'Indiscret; après quelques procès et duels, il vint à Paris, dirigea la Gazette des Théâtres, fonda la Patrie en 1841, écrivit au Courrier français, à la Séance, au Charivari, fit avec Cham l'Assemblée nationale comique en 1848, le Messager des Théâtres avec A. Denis (1849), le feuilleton dramatique du Constitutionnel (1850 à 1855); quitta la littérature pour les affaires, où il s'enrichit. Ses derniers journaux furent : la Bourse comique et la Semaine financière.

ce gai et insouciant garçon? disait-on, pourra-t-il conduire ce théâtre impossible? » on ne le croyait pas! on se trompait. Avec son esprit vif, alerte, excellemment littéraire, Lireux fut certainement un des plus utiles directeurs du second Théâtre-Français.

Il comprit que l'Odéon doit être le théâtre de tous les genres et de toutes les audaces, et que la première qualité de son directeur c'est l'activité. Il renouvela sans cesse son affiche: toutes les semaines, il convia la critique à un essai nouveau; il fit de ce travail non un accident, comme la plupart de ses successeurs, mais une habitude. Dans cette production hâtive, incessante, il négligea bien des détails importants sans doute, bien des travaux de mise au point, mais pouvait-il faire autrement, et oserat-on le lui reprocher quand on saura que de 1842 à 1845, moitié sans subvention, moitié avec une subvention insuffisante, il donna plus de pièces nouvelles que tout autre théâtre en dix années, et que parmi les inconnus dont il accueillit les œuvres avec empressement se trouvaient Em. Augier, le premier auteur dramatique moderne, Ponsard, Auguste Vacquerie, Paul Meurice, pour ne parler que des talents supérieurs?

La première année, les dividendes furent nuls; les comédiens, ruinés par six mois de crédit à la fortune, étaient à bout de ressources; un des sociétaires, Robert Kemp, avait donné sa démission, ce qui était un fâcheux exemple; la soubrette, M<sup>116</sup> Tilly, était partie; Fillion émigrait en province, d'autres allaient en faire autant; il fallait remédier au plus tôt à cet état désastreux. Lireux,

sans consulter les sociétaires fondateurs, ce qui était une faute, racheta toutes les parts au prix de 200 francs chacune, et assuma sur lui tous les risques. Cette décision sauva la situation; on put rouvrir.

La seconde année, grâce aux engagements de Bocage, de M<sup>11e</sup> Georges et de M<sup>me</sup> Dorval, au succès d'argent de la Main droite et la Main gauche, les affaires vont mieux: le public commence à croire à l'Odéon; puis arrive la Lucrèce de Ponsard. Le ministre comprit enfin les services que pouvait rendre le second Théâtre-Français : il demanda une subvention aux Chambres; les Chambres accordèrent 60,000 francs pour l'année 1844. Au mois de juin 1843, Lireux avait fait rentrer d'Épagny dans ses fonds et organisé définitivement l'Odéon. Hélas! avec la fortune arrivaient les soucis de tout genre. Le ministre ayant déclaré que la subvention ne serait payée qu'à un directeur entrepreneur, - une société n'offrant pas de garanties suffisantes, — Lireux provoqua la dissolution de la société. Les deux derniers sociétaires fondateurs, - car M<sup>me</sup> Payre n'était pas un obstacle, et pour cause, — posèrent des conditions exagérées, inacceptables. Les comédiens qui avaient vendu à forfait leur part, voyant le bénéfice qu'on pouvait faire, « se demandèrent si leur directeur était resté dans la stricte légalité en traitant avec eux, et si une part dans les bénéfices ne leur revenait pas de droit; ils adressèrent une plainte au ministre, se réservant de porter leurs griefs devant les tribunaux 1 ». Lireux, de son côté,

<sup>4.</sup> A. Denis, l'Entr'acte, juillet 4884.

demanda au ministre de briser la résistance qui lui était faite, en déclarant que le nouveau privilège détruisait l'ancien: le ministre refusa d'assumer cette responsabilité. Les réclamations, sous forme de papier timbré, fondirent sur Lireux, qui tint tête à l'orage avec une inaltérable bonne humeur, et, soit pour le rachat des droits, soit pour les frais de liquidation, donna plus de 60,000 francs en quelques mois. Si encore au prix de cette somme il avait été dégagé du passé et maître de l'avenir! Il n'en fut rien; il dut tenir non seulement les contrats faits avec les comédiens, mais encore jouer toutes les pièces recues dans des temps misérables par son comité de lecture trop indulgent. Ces obligations furent cause de son désastre : il fit faillite. Si la subvention lui avait été donnée un an plus tôt, ainsi que l'avait demandé à la Chambre l'excellent M. Vavin, il eût peut-être réussi.

Pauvre Lireux! ce qu'il dépensa d'esprit, d'énergie et d'adresse dans le cours de sa direction est incroyable. Ses mots étaient cités. Un jour, Ach. Machanette lui demanda à jouer le Misanthrope: « Impossible, mon ami, dit-il doucement, j'ai le caissier! » A la première des Ressources de Quinola, Héléna Gaussin, chargée du rôle principal, se méprit sur les applaudissements ironiques du public et dit à Lireux en sortant de scène: « Avez-« vous vu comme je les ai empoignés?»—«Ah! madame, « répondit-il, ils vous l'ont bien rendu! » Et quelle inaltérable bonne humeur! personne plus que lui n'était capable de faire la suite du Roman comique. Un soir de tragédie, les figurants n'avaient pas de souliers: « Qu'ils

entrent en scène tout de même », — dit Lireux avec un geste à la Frédérick-Lemaître, « ça ne se voit pas dans la salle. » Et ils entrèrent. — On n'en finirait pas de conter les fantaisies, les traits spirituels de ce directeur original. Quoi qu'on ait dit de sa direction, elle mérita bien de l'art. Personne ne voulait de l'Odéon, avant lui; après lui, on n'eut que l'embarras du choix.

Le 26 février, Cédric le Norvégien, drame héroïque en cinq actes, en prose, de Félix Pyat, fut la première nouveauté de sa direction. Soirée tumultueuse, rappelant celles de la direction Harel. Un retard d'une heure environ, par suite d'un accident arrivé à un machiniste, indisposa le public. Un style trop plein de métaphores, trop redondant, quelques tirades tyrannicides provoquèrent des rires et des sifflets, suivis d'une chute. Trois représentations. (Rouvière, Robert Kemp, Bignon, Rosambeau, Barré, Baron; M<sup>mes</sup> Charton, Defrance, Arsène).

Le 1<sup>er</sup> mars, le Mari Malgré lui, comédie en un acte, en prose, de M. P. Poitevin, réussit. (Saint-Léon, L. Monrose, Pierron; M<sup>mes</sup> Berthault et Weiss.)

Le 13 mars, Laller ou Paris délivré, tragédie en cinq actes, en vers, de M. de Vennes, tombe à plat. L'auteur, paraît-il, avait donné 4,000 francs pour faire jouer cette rapsodie, qui n'eut que deux représentations (Crécy, Rouvière, Valmore).

Le 15 mars, un Déshonneur posthume, comédie en un acte, en prose, premier ouvrage de M. Armand Durantin, fut applaudie. (Saint-Léon, Derosselle, Pierron; M<sup>me</sup> Rousset.)

Le 19 mars, Les Ressources de Quinola, drame en cinq actes, en prose, précédé d'un prologue en trois tableaux, de Balzac. Le premier ouvrage dramatique du grand écrivain n'avait pas réussi à la Porte Saint-Martin. Le second ne fut guère plus heureux deux ans après : « En « produisant une œuvre faite avec toutes les libertés des « mêmes théâtres français et espagnols, l'auteur s'est « permis une tentative appelée par les vœux de plus d'un « organe de l'opinion publique, » dit Balzac dans la préface de sa pièce. Les Ressources de Quinola ont en effet toute la saveur des pièces de l'ancien répertoire espagnol..., des comédies de Lope de Vega et de Calderon; malheureusement, ce n'était pas une œuvre originale, c'était en quelque sorte une imitation, et le public avait le droit d'exiger autre chose du puissant créateur de la Comédie humaine. La représentation fut extrêmement houleuse; on avait fait grand bruit autour de la pièce. « Balzac, non paravidité, mais par bizarrerie et pour obéir « à l'orgueilleux besoin de se passer d'un entrepreneur, « de fouler aux pieds l'homme éternellement placé entre « le producteur et l'acheteur », s'était fait le vendeur, l'agioteur, le fermier de ses billets. « Se présentait-on pour « louer une loge, il répondait invariablement derrière « le grillage du bureau de location où il était installé : « — « Trop tard, elle est vendue à la princesse Augus-« tina, Augustine de Modène! » — « Mais, monsieur Bal-« zac, nous y mettrions un prix fou »... « Quand ce prix

<sup>4.</sup> Gozlan, Balzac chez lui (Michel Lévy, 4863).

« serait fou furieux, vous n'auriez pas davantage de loge « de première galerie, puisqu'il n'y en a plus.¹ » Et l'on se retirait sans avoir sa loge. Ce jeu-là réussit pendant les premiers jours de la mise en vente; on paya très cher pour avoir difficilement une place. Mais les jours suivants, les désirs se calmèrent. — A force d'entendre dire qu'il n'y avait plus de place, on le crut, et la salle fut presque vide. — Les gens de théâtre savent quel danger c'est pour une pièce qu'une salle incomplète, composée de gens du monde ayant payé très cher leur place et peu disposés à l'indulgence.

Le premier acte seul fut applaudi. Les autres furent sifflés. Jamais ce champ de bataille qu'on appelle l'Odéon n'entendit une telle profusion de cris d'animaux, de plaisanteries cruelles et féroces : « Le parterre s'embusquait « derrière les substantifs et les verbes pour mitrailler la « pièce et les acteurs. » Monrose, Rosambeau, Bignon défendirent vaillamment leurs rôles. Ils finirent par être accablés sous les huées. Balzac assistait dans une baignoire à cette défaite, on pouvait le croire abattu, désespéré. « A minuit et demi, dit L. Gozlan, on le trouva endormi « et ronflant : On eut toutes les peines du monde à le « réveiller <sup>2</sup>. » (Crécy, Valmore, Derosselle, Pierron; M<sup>mes</sup> H. Gaussin, Defrance, Mathilde Payre.)

Le 9 avril, LE COMTE DE BRISTOL, drame en cinq

<sup>1.</sup> Gozlan, Balzac chez lui.

<sup>2.</sup> Lire le volume déjà cité, Balzac chez lui, où nous puisons ces renseignements; livre excellent, amusant et sincère.

actes, en vers, de M. Jules Hocedé, demi-succès (Bignon, Crécy, Baron, Milon; M<sup>11</sup> Dubois).

Le 14 avril, LE VOYAGE A PONTOISE, gaie comédie en trois actes, en prose, de Gustave Vaëz et Alphonse Royer, obtint un succès complet. (Saint-Léon, Derosselle, L. Monrose, Baron, Pierron; M<sup>mes</sup> Doligny, Berthault.)

Le 7 mai, LE TRIBUN DE PALERME, drame en cinq actes, en prose, de Latour de Saint-Ybars, fut moins heureux; on siffla. (Bignon, Pierron, Milon, Saint-Léon, Barré, Derosselle; M<sup>mes</sup> Berthault, Darcey).

Le 16 avril, L'Audience secrète, drame en trois actes, en prose, de Paul Foucher et Alexandre de Lavergne, obtint un demi-succès. (Valmore dans Louis XIV, et le vieux Rosambeau dans le personnage de Dangeau furent très appréciés.)

Le 1<sup>er</sup> juin, Agrippine, tragédie en cinq actes, en vers, de M. le marquis de La Rochefoucauld-Liancourt, qui garda l'anonyme, obtint ce qu'on est convenu d'appeler un succès littéraire. La donnée de cette pièce n'est autre que le beau récit du quatrième acte de Britannicus, mis en action (Bouchet, Milon, Valmore; M<sup>me</sup> Darcey).

Le 6 juin, pour l'anniversaire de la naissance de Corneille, Camille Doucet donne un petit acte en vers : le 6 Juin 1606 ou la Naissance de Corneille, composé en vingt-quatre heures pour la circonstance et appris en quarante-huit heures par les comédiens. M<sup>ne</sup> Georges dans cette représentation jouait Rodogune. (M<sup>ne</sup> Georges, Achille, Milon.)

Le 16 juin, c'est encore au talent et à l'obligeance de

Camille Doucet que Lireux a recours pour mettre en vers un discours de clôture: Les Adieux au public, compliment comme ceux que prononçaient jadis les sociétaires de la Comédie-Française à la fin de l'année théâtrale. Dans cette poésie, débitée par L. Monrose en présence de tous ses camarades, on fit allusion aux 80,000 francs de subvention que l'honorable M. Vavin avait demandés à la Chambre des députés pour l'Odéon et que le ministre avait ajournés:

Dernièrement enfin, — comme moi, comme tous, Vous le savez, du haut d'une grande tribune On a parlé pour nous de meilleure fortune : Il faut attendre encore; eh bien! nous attendrons. L'espoir soutient le cœur. — Nous vivrons! nous vivrons!

Sept débuts<sup>1</sup>. Le plus important à signaler fut celui de Rouvière dans *Rodogune*, le 31 octobre : « Les fous sont étonnants dans leurs moments lucides », dit un vers célèbre de Casimir Delavigne, que l'on pouvait appliquer à ce comédien, supérieur et incohérent.

REPRISES. — La plus importante fut le Don Juan de Molière, véritable nouveauté dont nous avons parlé à sa date. On remonta successivement: Luxe et Indigence, le vieux Célibataire, les deux Amis, Dominique le possédé, les Fourberies de Scapin, Rodogune, le Légataire universel, Crispin rival de son maître, Macbeth, le Barbier

 <sup>8</sup> décembre, M. Charlet. — 47 février 4842, M<sup>He</sup> Berthault. —
 6 mars, M. Danduran. — 42 mars, M<sup>mo</sup> Daray. — 20 mars, M. Boileau.
 3 avril, M. Milon-Thibeaudeau.

de Séville, les Jeux de l'Amour, Mérope, les Femmes savantes, le Médecin malgré lui, les Folies amoureuses, Sémiramis, Œdipe, M. de Pourceaugnac, Othello, le Malade imaginaire, Manlius, Hamlet, le Mariage de Figaro, le Dépit amoureux, Gabrielle de Vergy, Britannicus, Athalie et les Précieuses Ridicules.

# REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES.

Le 17 mars, Bénéfice de M<sup>11e</sup> Dubois.

M<sup>110</sup> Georges, revenant de son grand voyage en Russie, donne une série de représentations: le 18 avril, elle joue Britannicus; le 21, Mérope; le 25, Rodogune; le 29, au bénéfice de Monrose, deux actes d'Athalie; le 15 mai, Macbeth; le 18, Sémiramis; le 21, Œdipe.

Le 20 mai, représentation à bénéfice; le 24, bénéfice de Mirecour; le 28, bénéfice de M<sup>le</sup> Georges; le 2 juin, bénéfice de Valmore, avec Bocage dans *Tartuffe* et Odry dans le *Chevreuil*.

Le 7 juin, bénéfice de M<sup>11e</sup> Tilly; le 15, bénéfice de M. Cresson; le 12 août, bénéfice de M. Eugène Gross; le 7 septembre, bénéfice de Munié, avec le concours des théâtres des Variétés, du Palais-Royal et du Vaudeville.

# CHAPITRE XII

1842-43. — Falstaff. — Le Baron de Lafleur. — La Main droite et la main gauche. — Le Succès. — Lucrèce. — Ponsard et l'école du bon sens. — Le Médecin de son honneur. — Le Laird de Dumbicky.

Soixante-cinq actes nouveaux, les représentations de M<sup>IIe</sup> Georges dans la *Lucrèce Borgia* de Victor Hugo, de Bocage et de M<sup>me</sup> Dorval dans quelques-uns de leurs grands rôles, quatorze débuts, plus de trente reprises du vieux répertoire; tel est le travail de cette année admirable. Voilà par quels efforts Lireux conquit enfin les 60,000 francs de subvention promis depuis si longtemps au second Théâtre-Français.

Le 29 septembre, l'Héritage du Mal, drame en quatre actes, en vers, de feu Camille Bernay, inaugura honorablement la saison théâtrale; le talent poétique de l'auteur fit passer sur la tristesse du sujet. (Bouchet, L. Monrose, Bignon, Barré; M<sup>mo</sup> Rousset).

Le 30 septembre, deux écrivains de grand talent, deux poètes, Auguste Vacquerie et Paul Meurice, débutent avec succès dans la carrière dramatique, sous le pseudonyme de Léon Marcel, par Falstaff, pièce en

14

trois actes, en vers, imitée du *Henri IV* de Shakespeare.

Un charmant *prologue* en vers, de Théophile Gautier, précédait cette œuvre intéressante. L. Monrose débitait le prologue et jouait Falstaff (Milon, Harville, Boileau, Bert; M<sup>me</sup> Rousset).

Le 8 octobre, LA Sœur de la Reine, drame en cinq actes, en prose, de MM. Molé-Gentilhomme et Pierre Ladou. Demi-succès. (Milon, Machanette<sup>1</sup>; M<sup>me</sup> Darras).

Le 15 octobre, Le Poète ou les Droits d'auteur, comédie en un acte, en vers, d'A. Barrière. Cet aimable lever de rideau fut très applaudi. (Derosselle, Baron; M<sup>mes</sup> Broux, Weiss).

Le 3 novembre, Alph. Royer et G. Vaëz obtiennent un nouveau succès très mérité avec: Le Bourgeois grand seigneur, comédie en trois actes, en prose; donnée un peu usée depuis le Bourgeois gentilhomme, mais de gais et amusants détails. (Saint-Léon, Derosselle, L. Monrose, Pierron, Barré, Baron, Pérez, Manuel; M<sup>mes</sup> Berthault et Volet).

Le 4 novembre, le public, peu galant, siffle une comédie en trois actes, en prose, de M<sup>me</sup> Virginie Ancelot: LES DEUX IMPÉRATRICES ou la Petite guerre, malgré le talent déployé par M<sup>me</sup> Dorval dans le principal rôle (Milon, Bouchet; M<sup>roe</sup> Mathilde Payre).

<sup>1.</sup> Machanette, qui remplissait le rôle du bourreau Jacques, coupa plusieurs scènes pour hâter le dénouement et terminer le spectacle à l'heure réglementaire.

Le 12 novembre, Une Aventure suédoise<sup>1</sup>, drame en un acte, en vers, d'Hippolyte Lucas, faillit être compromis par le costume ridicule dont était affublé l'acteur Rousset: dès qu'il paraissait en scène, le rire éclatait avec une telle intensité que le malheureux ne put tenir son sérieux et fit comme le public.

Le 13 décembre, M. Camille Doucet obtient un franc succès avec: Les Derniers Valets<sup>2</sup> ou le Baron de Lafleur, comédie en trois actes, en vers: imbroglio amusant, intrigue légère mais ingénieuse, des vers étincelants d'esprit; sorte de pastiche des pièces en honneur au xviii° siècle (L. Monrose, Saint-Léon, Pierron; M<sup>Hes</sup> Berthault, Weiss et Volet).

Le 24 décembre, La Main droite et la Main Gauche, drame en cinq actes, en prose, de Léon Gozlan, qui abordait pour la première fois le théâtre. Cette pièce, intitulée primitivement: Il était un roi et une reine, avait été affichée le 9 janvier 1841 au théâtre de la Renaissance, sous la direction Anténor Joly, avec Bocage dans le principal rôle; à 5 heures du soir, une bande portant ces mots: Relâche par ordre, fut apposée sur l'affiche, la pièce était interdite; la censure avait pourtant donné son visa, d'où venait cette interdiction imprévue? On dit qu'en haut lieu on avait trouvé cette comédie non seulement dangereuse, mais encore pleine d'allusions blessantes à l'adresse de la reine Victoria, et, par conséquent, de

<sup>1.</sup> C'est Hedwige d'Eriestal. (Caractères et portraits de femmes, 1836, t. II.)

<sup>2.</sup> Passe à la Comédie-Française le 1er août 1851.

nature à brouiller la France avec l'Angleterre 1, etc., etc. Cette interdiction peu justifiée fit un tapage énorme; l'opposition dauba sur le gouvernement qui tremblait ainsi devant une injonction de l'étranger: « Une main mysté-« rieuse alla même jusqu'à gratter les deux premières « lettres du mot relâche, comme dans Lucrèce Borgia, et « l'on put lire sur l'affiche ainsi mutilée: Lache par « ordre2. »

Léon Gozlan se défendit des pensées que la censure lui prêtait, il changea le titre primitif de son drame, transporta le lieu de l'action en Suède, fit quelques modifications de détails, et l'interdit fut levé<sup>3</sup>. Sur ces entrefaites, le théâtre de la Renaissance ayant dû fermer ses portes, Gozlan porta sa pièce à Lireux, qui l'accueillit à bras ouverts.

Une œuvre à sensation et à allusions probables, Bocage et Mme Dorval dans deux grands rôles, on com-

- 1. Journal des Débats.
- 2. A. Denis, l'Odéon sous Lireux (l'Entr'acte, juillet 1881).
- 3. La raison de cette interdiction avant paru inexplicable à tout le monde, pour qui aimerait à chercher les raisons de dame Censure, voici la donnée de cette pièce curieuse : « Une reine qui, avant son « mariage de la main droite avec un prince Hermann, a contracté un « mariage de la main gauche avec un aventurier; un prince Hermann « qui, par une antithèse théâtrale assez comique, est uni de son côté « morganatiquement à une certaine Rodolphine de Lavemberg; deux « ministres en rivalité, marionnettes dont le major Palmer, le premier « mari de la reine, revenu tout exprès des Grandes-Indes, tire et fait « mouvoir à son gré les ficelles : voilà les éléments d'imbroglio, de « surprises, de péripéties saisissantes, de nœuds plus que gordiens
- « qu'Alexandre eût coupés et que Léon Gozlan délie avec beaucoup
- « d'adresse ». Jules Sandeau, Revue de Paris.

prend la curiosité qu'excita l'annonce de la première représentation.

Ce fut un grand succès le premier soir, et quelque temps un succès d'argent à queue double et triple, comme disait Théophile Gautier<sup>1</sup>. Bocage fut excellent dans le rôle du major Palmer, M<sup>me</sup> Dorval obtint un triomphe dans celui de Rodolphine. (Saint-Léon, Milon, Maubant, Derosselle, Pierron, Baron, Pérez; M<sup>mes</sup> Payre et Rey).

### 1843.

Le 15 janvier, pour l'anniversaire d'usage: Molière A Chambord, comédie en quatre actes, en vers, de M. Auguste Desportes. C'est encore, mais élégamment versifiée et plus étendue que de coutume, l'éternelle donnée de l'éternel à propos. Succès littéraire. Bouchet joue Molière; Maubant, Louis XIV. (Pierron; M<sup>mes</sup> Broux, de Varennes).

Un dialogue en vers et prose: Pourceaugnac a l'Odéon, de M. Maurice Peltier, joué dans la salle et sur le trou du souffleur par MM. Mirecour et Bert, servit à relier M. de Pourceaugnac à la cérémonie du couronnement du buste.

Le 23 janvier, LES DOMINOS VERTS, comédie en un acte, en vers, de M. Napoléon d'Abrantès. Cette toute petite pièce, bâtie sur la pointe d'une toute petite aiguille,

<sup>1.</sup> Feuilleton dramatique de la Presse.

fut accueillie sans opposition (Milon, Pierron; M<sup>mes</sup> Payre et France).

Le 9 février, Delphine ou la Faute du Mari, comédie en deux actes, en prose, de Léon Guillard. Succès d'estime. Réminiscence des pièces en faveur sous la Restauration, mais habilement et spirituellement traitée. (Pierron, Boileau, Baron; M<sup>mes</sup> Broux, Berthault).

Le 20 février, MICAEL, monologue dramatique en un acte, en vers, de M. Camille Doucet, composé pour Bocage. On connaît l'écueil de ces sortes d'ouvrages, et comme il est difficile d'intéresser le public avec un seul personnage: l'auteur et son interprète y parvinrent. Cette scène, écrite toute de verve et d'inspiration par M. Doucet, honorait à la fois son esprit de poète et son cœur de citoyen.

Le 26 février, M. Léon Marcel (c'est-à-dire encore MM. Auguste Vacquerie et Paul Meurice) donne une bouffonnerie en un acte, en vers: Le Capitaine Paroles, tirée de Tout est bien qui finit bien, de Shakespeare, qui réussit (L. Monrose, Rousset, Baron).

Le 9 mars, Le Succès, comédie en deux actes, en prose, de l'ex-directeur Harel, ne fit pas mentir son titre (Bouchet, L. Monrose, Saint-Léon, Geniès, Barré; M<sup>ne</sup> Volet).

Après la faillite de la Porte-Saint-Martin, Harel était allé promener M<sup>11</sup> Georges et son répertoire en Autriche, en Allemagne, en Russie et jusqu'à Constantinople. Revenu de cette course à la fortune, plus riche en bravos

<sup>4.</sup> Le même soir, au bénéfice de  $M^{me}$  Valérie-Mira, M. de Pourceau-gnac, joué par Brunet, des Variétés.

qu'en écus, il s'était remis aux travaux littéraires : Un Éloge de Voltaire couronné par l'Académie française, une pièce en cinq actes : les Grands et les Petits, reçue au Théâtre-Français¹, avaient remis son nom dans la circulation parisienne. On fit autour du Succès, par camaraderie, beaucoup de bruit dans la presse, mais cette spirituelle comédie fit peu d'argent, même appuyée du beau drame de Lockroy: Un duel sous Richelieu, que l'Odéon prit alors dans son répertoire.

Le 16 mars, Gaiffer, drame en cinq actes, en vers, de Ferdinand Dugué. Cet épisode de la lutte des Mérovingiens d'Aquitaine contre les Francs fut rigoureusement sifflé (Maubant, Rouvière, Crette, Harville; M<sup>mo</sup> Darras).

Le 23 mars, Le Corrégidor de Pampelune, comédie en un acte, en prose, de MM. Altaroche et Jules Moléri (de Molière), fut plus heureuse. (Saint-Léon, Pierron, Milon; M<sup>me</sup> Payre.)

Le 27 mars, UN TOUR DE ROULETTE, comédie en un acte, en prose, de MM. A. Durantin et J. de Rieux, fut écoutée avec bienveillance. (Pierron, Baron, Rousset; M<sup>les</sup> Volet et Broux.)

Le 10 et le 17 avril, même genre de succès avec : les Contrastes, agréable comédie en un acte, en prose, de M. Durand de Beauregard (Bouchet, Bert, Baron; M<sup>1105</sup> Berthault, Volet), et les Prétendants ou Complot de dupes, comédie en trois actes, en vers, de P.-J. Les-

<sup>4.</sup> Ce drame en prose fut donné à la Comédie-Française le 23 mai 4843 et n'eut que trois représentations. Après ces essais dramatiques, Harel retomba dans l'oubli. Il mourut fou en 4846.

guillon, arrêtée par la censure en 1842 et permise enfin, grâce à un changement complet d'époque et de noms. (L. Monrose, Barré, Saint-Léon, Rousset, Baron, Boileau, Bert, Pérez; Miles Moralès et Broux.)

Le 22 avril, Lucrèce<sup>1</sup>, tragédie en cinq actes, en vers, de François Ponsard.

Lireux avait du flair; il l'a prouvé plus tard dans les affaires, où il s'enrichit. Quand Charles Reynaud et Achille Ricourt lui eurent remis — au nom de Ponsard encore au fond de sa province, à Vienne, en Dauphiné, — le manuscrit de *Lucrèce*, il poussa un cri de joie: « J'avais enfin, dit-il², ce que je cherchais avidement,

- « l'œuvre de valeur d'un inconnu, et le moyen d'enlever
- « haut la main la subvention. »

Le moment était propice pour lancer un nom nouveau; le public français, « qui n'accepte l'art qu'à son corps « défendant, commençait à être las de passion, de lyrisme « et de poésie<sup>3</sup>. » Les journaux disaient que les grands auteurs romantiques étaient épuisés, finis : Alexandre Dumas semblait abandonner le théâtre pour le roman; Les Burgraves, l'admirable trilogie dramatique de Victor

<sup>4.</sup> C'était pour Rachel et pour profiter de la résurrection de la Tragédie que Ponsard avait fait sa Lucrèce. Ch. Reynaud, qui la porta chez l'illustre tragédienne, a déclaré qu'elle ne la lut même pas. On dit aussi alors que le comité de lecture de l'Odéon la refusa. C'était un bruit absurde que Lireux n'était pas fâché de laisser circuler. Il y avait dans les vingt-huit membres du comité de lecture de l'Odéon des gens de valeur, incapables d'un tel refus. Lucrèce, paraît-il, ne fut pas lue en comité.

<sup>2.</sup> Feuilleton dramatique du Constitutionnel.

<sup>3.</sup> Th. Gautier, Histoire du Romantisme.

Hugo, avait reçu un froid accueil à la Comédie-Française; la tragédie redevenait à la mode, grâce à Rachel: Lucrèce arrivait bien.

Lireux, voyant de quel côté soufflait le vent et voulant que le succès littéraire qu'il prévoyait fût aussi un succès d'argent, prépara son terrain ; il publia cette note dans les journaux à sa dévotion : « Un nouveau Racine « est né! Ce n'est pas seulement Paris, mais la France « entière qui doit se féliciter de cet avénement. M. P..., « jeune homme du Midi, ayant cultivé par de bonnes « études les rares dispositions qu'il a reçues de la nature, « est l'auteur d'une tragédie réputée admirable. L'époque « romaine qu'il a choisie est celle des Tarquins, et son « héroïne Lucrèce. Ce sujet, plusieurs fois traité, ne l'a « jamais été assez bien pour qu'un de ces ouvrages pût « rester au théâtre. Cette fois il ferait mieux que d'y « réussir, il attesterait chez l'auteur un de ces génies » comme il plaît à Dieu de n'en accorder aux hommes « qu'à de rares intervalles. » Cette réclame à grand orchestre sit son effet; des lectures de Lucrèce habilement pratiquées par Bocage dans plusieurs cénacles académiques, par Ricourt jusque dans les cafés, et commentées dans le public, surexcitèrent encore l'intérêt; on attendit avec la plus vive curiosité l'apparition de la tragédie nouvelle1.

<sup>4.</sup> Rappelons à ce propos l'amusante mystification du poète Méry : voyant la disposition des esprits, il improvisa malicieusement, dans le style tragique de l'Empire et de la Restauration, une scène de la future Lucrèce, et la fit publier. Les ennemis du romantisme, les serviteurs

C'était rendre un dangereux service à Ponsard que de le poser ainsi en génie; malgré son désir d'innover le jeune poète viennois ne faisait guère, en somme, que continuer la tragédie de Casimir Delavigne, avec un peu plus de simplicité dans la forme et de hardiesse dans la situation, et l'appeler un nouveau Racine n'était pas sans quelque danger, on en conviendra; la louange excessive sème le plus souvent l'excessive sévérité. Heureusement, on avait affaire à une œuvre solide, à un début d'heureux présage et, nous le répétons, le moment était opportun.

La première représentation fut une soirée des plus brillantes, le succès éclatant et unanime. Comme toutes les pièces bien faites, Lucrèce fut bien jouée: Bocage dans Brutus, Bouchet, Maubant, M<sup>mes</sup> Dorval et Halley furent très appréciés et très applaudis. L'habile Lireux récolta. L'Odéon fit, chose inconnue alors, des recettes de 3,000 francs. Émile Augier, Latour de Saint-Ybars, Jules Barbier, A. Ponroy, Adrien Decourcelle, Édouard Fournier, les « jeunes » d'alors, proclamèrent d'enthousiasme Ponsard chef d'école: « l'École du bon sens »; ils voulurent même débaptiser en sa faveur le café Tabourey pour l'appeler: café Ponsard. Le directeur de l'Odéon soufflait sur toute cette ardeur, il espérait ranimer les vieilles querelles entre classiques et romantiques et en profiter, lui et son théâtre; il allait

passionnés de la vieille forme tragique firent un accueil enthousiaste à ce fragment. Méry se moqua d'eux, et le public fit comme lui. (Voir la Presse d'avril 4843.)

proclamant le drame mort et la tragédie ressuscitée à jamais. Ce feu de paille s'éteignit rapidement. Lucrèce était une œuvre consciencieuse, une belle étude latine, une œuvre remarquable en plus d'un point, si l'on veut; mais l'esprit de camaraderie et de réaction ne put jamais élever ce succès, mérité à beaucoup d'égards, jusqu'à la hauteur d'un événement littéraire considérable.

Le 11 mai, au bénéfice d'Édouard, le doyen des artistes, L'Hameçon de Phénice, comédie en un acte, en vers, imitée de Lope de Vega, par M. Hip. Lucas, réussit (Pierron, L. Monrose; M<sup>nes</sup> Berthault et Broux), ainsi que la Famille Renneville, comédie-drame en trois actes, en prose, de MM. Léonce et Moléri. (Pierron, A. Geniès, Pérez; M<sup>mes</sup> Volet et Payre.)

Le 22 mai, Mademoiselle Rose, comédie en trois actes, en prose, dans le goût de Picard, due à la collaboration ordinairement heureuse de MM. A. Royer et G. Vaëz, n'obtint qu'un demi-succès. (L. Monrose, Saint-Léon; M<sup>mes</sup> Weiss, Moralès, Volet et Berthault.)

Le 25 mai, au bénéfice de Bouchet, LA JEUNESSE DE LUTHER, drame en un acte, en vers, de Michel Carré, obtint un succès complet. (Bouchet.)

Le 16 juin, fermeture annuelle quinze jours avant la date fixée par le privilège.

## 1843-1844.

Une subvention de 60,000 francs est enfin votée. Le zèle et l'activité de Lireux redoublent; il donne coup sur

coup quatre-vingt-huit actes nouveaux, sans compter les reprises et les débuts, et cela au milieu d'ennuis de tous genres : procès, réclamations, etc., suscités par la liquidation de la société fondée en 1841.

Le 28 septembre, réouverture avec : 1° un DISCOURS DE RENTRÉE, EN VERS, de M. Camille Doucet, débité par L. Monrose, dans lequel on faisait allusion, en ces termes, à la nouvelle subvention :

Ses finances, messieurs, sont enfin en progrès;
Car les représentants de tous les intérèts
Ont fait en sa faveur un acte académique,
En lui votant, au nom de la France artistique,
A la majorité de deux voix ... un trésor!
Soixante mille francs.... la moitié d'un ténor!
C'est peu, me dira-t-on? C'est beaucoup; c'est la vie,
C'est l'honneur; l'Odéon accepte et remercie.

2º Le Médecin volant, de Molière 1; 3º la 40<sup>mo</sup> représentation de Lucrèce, avec Ballande dans le rôle créé par Bocage, M<sup>no</sup> Maxime dans celui de Lucrèce, et M<sup>mo</sup> Dorval dans le rôle de Tullie, qui convenait mieux à son talent. La tragédie de Ponsard avait déjà épuisé la curiosité publique, cette reprise n'attira presque personne.

Le lendemain 29 septembre, L'École des Princes, comédie en cinq actes, en vers, de Louis Lefèvre. Rien de plus vertueux et de plus ennuyeux aussi que cette pièce, qui obtint cependant un demi-succès honorable. (Milon, Rey, Darcourt, Derosselle, Pierron, Barré, Pérez; M<sup>mes</sup> Payre et Naptal.)

<sup>1.</sup> Avait été repris à la Comédie-Française le 21 mars 1833.

Le 6 octobre, on applaudit : Tôt ou tard, comédie en trois actes, en prose, de MM. Léonce et Moléri. (Derosselle, L. Monrose, Milon, Pérez; M<sup>mes</sup> Naptal, Volet, Berthault.)

Le 20 octobre, Pierre Landais, drame en cinq actes, en prose, d'Émile Souvestre. Cette pièce froide, mais bien faite, méritait l'accueil bienveillant qu'elle reçut. (Bouchet, Sainte-Marie, Rouvière, Darcourt, Pérez; M<sup>lles</sup> Volet et Vertpré.)

Le 31 octobre, L'Hôtel d'Alban, comédie en deux actes, en prose, de M. Deslandes, obtint un demi-succès. (L. Monrose, A. Mauzin, Pierron; M<sup>lles</sup> Berthault, Grassau et Payre.)

Le 3 novembre, LE DESPOTE, comédie en deux actes, en prose, de Du Mersan; chute. Réduite en un acte, cette pièce eut un meilleur sort aux représentations suivantes<sup>1</sup>. (Derosselle, Sainte-Marie, Barré; M<sup>mes</sup> Broux, Grassau.)

Le 9 novembre, LES MOYENS DANGEREUX, comédie en cinq actes, en vers, de Léon Guillard. Succès entier. Intrigue quelconque ayant servi dans bien des pièces, mais mise en scène avec esprit et gaieté. Cette pièce aimable, pour laquelle on avait convoqué le comité de lecture deux jours avant la représentation, déjà annoncée par affiches², eut l'honneur d'obtenir un encouragement de l'Académie française, le jour même où la Lucrèce de

1. Elle n'a pas été imprimée.

<sup>2.</sup> Ce procédé un peu cavalier était, paraît-il, assez habituel à Lireux.

Ponsard obtint le prix de 10,000 francs destiné à la meilleure œuvre dramatique de l'année. (A. Mauzin, Rey, Derosselle, Pérez, Baron, Barré; M<sup>mes</sup> Grassau, Broux, Rousset.)

Le 5 décembre, LES RÉPARATIONS, comédie en un acte, en prose, de MM. Th. Sauvage et F. Landaye. Il s'agit d'un jeune homme qui a compromis une jeune fille et qui répare sa faute en l'épousant; ce n'est pas précisément une trouvaille, comme on voit; la pièce n'eut aucun succès. (Saint-Léon, Baron, Rousset; M<sup>mes</sup> Grassau, Broux.)

Le 18 décembre, LE MÉDECIN DE SON HONNEUR OU la Main de sang, drame en trois actes, en vers, imité de « El medico de su honra, de Calderon, par Hippolyte Lucas. Versification élégante rendant bien, paraît-il, le caractère du chef-d'œuvre espagnol; succès. La « Chanson de l'Abeille », dont Donizetti avait bien voulu écrire la musique, fut très goûtée. (Rouvière, M<sup>lles</sup> Naptal et Berthault.)

Le 20 décembre, jour des obsèques de Casimir Delavigne, on se souvint des succès que ce talent loyal et consciencieux avait obtenus à l'Odéon. Entre deux pièces, M. Godat lut un discours en vers de M. Lesguillon: Hommage funèbre à Casimir Delavigne, qui fut très applaudi<sup>1</sup>:

Et nous, théâtre heureux, que, grand dans ses essais, Il enrichit longtemps de ses premiers succès, Souffrez qu'à vos regrets nous unissions les nôtres.

Souvenir enchanteur que nous ne cédons pas,

<sup>1.</sup> Le soir, relâche au Théâtre-Français, en signe de deuil.

C'est ici que sa gloire a fait ses premiers pas : Quand d'autres étouffaient son œuvre d'espérance, Songez que l'Odéon le donnait à la France. »

Le 22 décembre, la Duchesse de Chateauroux, drame en quatre actes, en prose, de M<sup>me</sup> Sophie Gay, pièce morne et triste, réussit malgré la turbulence du parterre; l'orage a grondé dès le deuxième acte. (Bouchet, Barré, Sainte-Marie, Derosselle, Darcourt, Pérez, Ludovic; M<sup>mes</sup> Dorval, Rousset, Weiss, Volet.)

Le 27 décembre, André Chérier, drame en trois actes, en vers, début de M. Julien Daillière. Succès complet et très mérité. Pièce un peu trop élégiaque peut-être, mais brillamment versifiée. Certaines parties du rôle de Hoche, très bien joué par Bouchet, furent applaudies avec transport. (Rouvière, Barré, Raphaël Félix, Godat, Harville; M<sup>ne</sup> Volet.)

Le 30 décembre, LE LAIRD DE DUMBICKY, drame en cinq actes, en prose, d'Alexandre Dumas, en collaboration avec MM. de Leuven et Brunswick, fut sifflé aussi impitoyablement qu'injustement. Il y avait cependant bien de l'esprit, des détails amusants et de charmantes scènes dans cette comédie. La cabale était évidente; la chute fut certainement le résultat de rancunes de coulisses contre Lireux. Le Laird de Dumbicky fit de l'argent et amusa quelques jours, mais ne se releva jamais complètement de l'accueil qui lui fut fait le premier soir<sup>1</sup>.

<sup>4.</sup> Pendant un des entr'actes de cette soirée tumultueuse, une pluie de feuilles imprimées s'est abattue du « bonnet d'évêque » dans

#### DÉBUTS.

29 septembre 1842, M<sup>lle</sup> Émilie Volet. 2 octobre, M<sup>lle</sup> Langhersausen. 4 octobre, M. Doligny jeune. 5 octobre, M<sup>lle</sup> Valérie Mira. 11 octobre, M. Rissoan. 12 octobre, M<sup>lle</sup> Laurence. 29 novembre, M. Deschamps. 6 décembre, M. Georges Max (Hippolyte Bonnelier). 6 janvier 1843, M. Godat. 5 février, M<sup>lle</sup> Fitz-James et M. Gentil. 11 mars, M. Alphonse Geniès, que nous avons vu déjà sous la direction Harel. 7 mai, M. Ballande. 15 mai, M. Raphaël Félix. 4 octobre, Alexandre Mauzin, M<sup>mes</sup> Lami, Grassau. 17 octobre, M<sup>lle</sup> Bourbier. 20 octobre, M<sup>lle</sup> Paturel, élève de Samson. 3 novembre, M. Raphaël Félix et M<sup>lle</sup> Rebecca Félix (ils jouent Mahomet le 18, Iphigénie le 21 décembre). 14 novembre, M<sup>lle</sup> Blangy.

# REPRISES ET REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES.

Octobre 1842 : bénéfice de M. Gross, bénéfice de M. Boileau, bénéfice de la caisse des artistes dramatiques :

la salle; c'était une complainte intitulée : Lucrèce Collatin ou la Vertu mal récompensée, signée Achille, jeune étudiant :

De Lucrèce, c'est l'histoire Et de la postérité Son nem toujours respecté Restera dans la mémoire. Ce qui prouve qu'en se tuant On peut vivre fort\_longtemps.

M<sup>me</sup> Dorval joue Phèdre. Novembre: Bocage et M<sup>me</sup> Dorval jouent Antony d'Alexandre Dumas; Bocage joue Tartuffe, M<sup>me</sup> Dorval joue Andromaque. Décembre: Bocage joue Don Juan de Molière, Nicomède et le Misanthrope. M<sup>me</sup> Dorval reprend l'Agrippine de M. de La Rochefoucauld. Bénéfice d'une descendante du grand Corneille. Bénéfice de Milon avec Frédérick-Lemaître dans Ruy-Blas: reprises du Chef-d'œuvre inconnu et du Mariage de Figaro avec Mme Dorval dans le rôle de la Comtesse. Janvier 1843: M<sup>lle</sup> Georges joue successivement Rodogune, Britannicus, Héraclius, Médée; bénéfice de M11e Dubois, reprise de Clotilde, de Frédéric Soulié, avec Bocage et M<sup>me</sup> Dorval; bénéfice de Saint-Léon, bénéfice de M<sup>lle</sup> Broux. Février: M<sup>lle</sup> Georges donne quelques représentations de Lucrèce Borgia<sup>1</sup>, de Victor Hugo; bénéfice de M<sup>lle</sup> Valérie Mira. Mars: bénéfice de M<sup>11e</sup> Weiss, bénéfice de Monrose, bénéfice de Rousset; on donne quelques représentations des Mémoires du diable. Avril : Bocage joue Othello. M<sup>me</sup> Dorval joue la Mère coupable. Mai et juin : bénéfices d'Édouard, doyen des artistes de l'Odéon, de la caisse des auteurs, de Bouchet, de Boileau, de Mmes Moralès. Berthault, Volet, Charton. Octobre : bénéfice de Ballande. Novembre: reprises de Henri III et sa cour, avec Mme Dorval dans la duchesse de Guise; de Chacun de son côté;

<sup>4.</sup> Le 8 décembre, les deux écoles « romantique et du bon sens » sont mises en présence dans une représentation extraordinaire, où M<sup>me</sup> Dorval jouait la *Lucrèce* de Ponsard et M<sup>He</sup> Georges la *Lucrèce Borgia* de Victor Hugo. M<sup>He</sup> Georges remporta la victoire; M<sup>me</sup> Dorval fut siflée et dut même envoyer le commissaire de police imposer silence au parterre. (Voir Éd. Thierry, feuilleton de la *Chronique*.)

d'une Fête de Néron, avec M<sup>lle</sup> Georges. Décembre : première représentation à l'Odéon d'un Duel sous Richelieu, drame en trois actes, de Lockroy.

On remit au répertoire : Henri VIII, de Chénier, Tancrède, la Fausse Agnès, le Roi de Cocagne, Zaïre, une Journée à Versailles, Iphigénie en Aulide, l'École des femmes, Othello, le Misanthrope, Cinna, les Horaces, le Cid, le Legs, le Barbier de Séville, M. de Crac, le Menteur, Venceslas <sup>1</sup> et Hamlet.

<sup>1. 21</sup> novembre 1842, reprise du Venceslas de Rotrou, avec restitution du texte primitif.

# CHAPITRE XIII

1844-1845. — L'inauguration du monument de Molière. — Le vieux Consul.
— Début d'Émile Augier : La Ciguë. — Antigone. — Le Bachelier de Ségovie. — Les pièces judiciaires. — Notre-Dame des abimes. — Un faux manuscrit de Molière : le Docteur amoureux. M. de Calonne mystificateur. — Faillite de Lireux. — Résumé de cette direction.

Le 15 janvier 1844, Bouchet lut un discours en vers de M. des Essarts : A la gloire de Molière, qui fut très applaudi, Signalons, à propos de cet anniversaire, le petit incident suivant. Dans la journée avait eu lieu, rue de Richelieu, l'inauguration du monument et de la statue élevés à Molière, grâce à la foi persévérante de notre cher maître Regnier. La cérémonie fut imposante, les représentants les plus illustres de la littérature et du théâtre y avaient été conviés. On omit de réserver une petite place au second Théâtre-Français et à une députation de la jeunesse des écoles; les étudiants protestèrent contre cet oubli et, s'étant réunis sur la place de l'Odéon, ils décidèrent que le buste de Molière serait couronné par eux, dans le foyer du second Théâtre-Français, à l'heure de la cérémonie de la rue de Richelieu. Louis Monrose, alors très aimé du quartier Latin, dirigea cette manifestation

platonique, qui fut faite du reste avec le plus grand recueillement, et lut des vers de M. Henri Delatouche 1.

Le 18 janvier, LE PSEUDONYME, comédie en un acte, en vers, laissée par feu Camille Bernay dans ses papiers, obtint le respectueux succès qu'elle méritait. « Encore un encouragement à mourir », disait spirituellement le sculpteur Préault. (Pierron, Rey, Sainte-Marie, Pérez; M¹¹es Berthault, Laurence.)

Le 21 janvier, demi-représentation de Molière au XIX° SIÈCLE, à propos en un acte en vers, de M. de La Boullaye. Le public, ordinairement indulgent pour ce genre d'ouvrages, siffla avec une telle violence que le rideau tomba avant la fin; on était pressé, déclara-t-on, d'entendre et d'applaudir Tartuffe. (Valmore, M<sup>116</sup> Chapuis.)

Le 30 janvier, Karel Dujardin, aimable petite comédie en un acte, en vers, du marquis de Belloy. Succès complet. Toute la presse constata le talent de l'auteur, dont « les vers coulaient comme un ruisselet d'argent à « travers les pâquerettes <sup>2</sup> ». (Derosselle, Rey; M<sup>me</sup> Payre.)

Le 10 février, LE VIEUX CONSUL, tragédie en cinq actes, en vers, d'Arthur Ponroy. Lireux, voulant recommencer son coup de Lucrèce et, de plus, sincèrement enthousiaste du talent réel du poète, fit beaucoup de propagande en faveur de cette tragédie; on s'attendait, d'après les réclames, à une nouvelle révélation; le public vint en foule et ne se trouva qu'en face d'une œuvre de jeunesse, pleine de talent sans doute, mais aussi pleine

<sup>1.</sup> Le Monument de Molière (Les Anniversaires, 1858, p. 79 à 106).

<sup>2.</sup> Théophile Gautier, feuilleton de la Presse.

de défauts, et par dessus tout faiblement interprétée. La réclame avait dépassé le but; le public, désappointé, fut extrêmement sévère, on siffla ferme. Ce vers, entre autres:

Deux cent mille Teutons mangés par les corbeaux,

dit par Rouvière avec son accent méridional, provoqua des rires inextinguibles. M<sup>no</sup> Maxime tint vaillamment tête à l'orage, et si le nom de l'auteur fut écouté, c'est qu'ellemême le vint annoncer. (Valmore, Rey, Ballande, Rouvière, Achille Machanette, Raphaël Félix, Barré, Pérez; M<sup>no</sup> Maxime.)

Le 18 février, LA FAMILLE COCHOIS OU un Mariage dans la coulisse, comédie en cinq actes, en prose, de M. A. de Longpré. Imbroglio bouffon, gai, mais beaucoup trop long. Insuccès. (A. Mauzin, L. Monrose, Rey, Sainte-Marie, Derosselle, Barré; M<sup>nes</sup> Volet, Grassau, Berthault.)

Le 28 février, Lucile ou l'Honneur d'une jeune fille, drame en trois actes, en prose, de M<sup>me</sup> Achille Comte. Cette pièce touchante et bien faite n'obtint le premier soir qu'un demi-succès; elle se releva le lendemain et fut par la suite fort appréciée. (Baron, Darcourt, Milon; M<sup>mes</sup> Rousset, Volet, Dupont, Weiss, Berthault.)

Le 2 mars, la Réparation forcée ou Amour et Égoïsme, comédie en cinq actes, en vers, de M. A. Buchères. «Émi« lie a écouté les protestations d'amour de Blinval, qui la « quitte indignement; par ses ruses, elle amène son séduc- « teur à lui rendre l'honneur¹. » Mauvaise pièce, inexpérience complète de la scène, insuccès. (L. Monrose, Rey,

<sup>1.</sup> Le Corsaire-Satan, journal des spectacles.

A. Mauzin, Pérez; M<sup>mes</sup> Naptal, Payre, Grassau.)
Le 11 mars, La Comtesse d'Altemberg, drame en cinq actes, en prose, de MM. A. Royer et G. Vaëz. Cette pièce « de l'école de Kotzebuë pour le sentiment, de celle « de Schiller pour la passion <sup>1</sup> », réussit brillamment et fut pour M<sup>me</sup> Dorval l'occasion d'un grand succès. (Bouchet, Milon, Baron, Rouvière; M<sup>le</sup> Naptal.)

Le 19 mars, Champmeslé, comédie en un acte, en vers, d'Hippolyte Lucas. Petite pièce pleine de scènes originales. « Ce gracieux délassement d'un esprit érudit <sup>2</sup> » fut très applaudi. (L. Monrose, Rey; M<sup>lle</sup> Berthault.)

Le 30 mars, Jane Grey, tragédie en cinq actes, en vers, d'A. Soumet et de M<sup>me</sup> d'Altenheim. On reprocha aux auteurs de s'être écartés de la vérité historique; on leur reprocha aussi leur style visant trop à l'effet, mais on applaudit sans réserves la façon dont la pièce était construite, la scène finale représentant le tableau de Paul Delaroche: la Mort de Jane Gray, la puissance de M<sup>le</sup> Georges dans le rôle de Marie Tudor, et le charme de M<sup>le</sup> Naptal dans celui de Jane Gray. (Ballande, Rouvière.)

Le 13 avril, Trois Femmes, comédie en un acte, en prose, de MM. Saint-Aguet et Théodore Barrière. Petit succès. Barré fut très applaudi. (Baron, M<sup>no</sup> Volet.)

Le 2 mai, Sardanapale, tragédie en cinq actes, en vers, de M. L. Lesèvre. Le sujet de cette pièce, inspirée du poème de lord Byron, exigeait, à désaut de beaux vers, une magnisque mise en scène. Lireux, qui n'avait aucune

<sup>1.</sup> M. Lucas, feuilleton dramatique.

<sup>2.</sup> Jules Janin.

espèce d'illusion sur cette œuvre, fit la dépense de quelques flammes de Bengale par acquit de conscience : « Ce « que nous pouvons dire de cette tragédie, écrit Théo- « phile Gautier, c'est que nous y avons survécu. D'au- « tres spectateurs ont donné à la fin signe de vie, mais « les malheureux n'avaient plus que le souffle ¹. » (Bouchet, Rouvière; M¹le Maxime.)

Le 12 mai, Arsène Houssaye donne une petite comédie en un acte, en prose: Les Caprices de la marquise<sup>2</sup>. Ce badinage, écrit dans un style aimable, fut très bien accueilli. (Rey, Baron; M<sup>me</sup> Payre.)

Le 13 mai, LA CIGUE, comédie en deux actes, en vers, d'Émile Augier. Le directeur de l'Odéon avait deviné et lancé Ponsard; d'où vient qu'il donna sans tambour ni trompette, sans convocation sérieuse de la presse, presque sans publicité préalable, cette charmante comédie, début brillant du plus illustre auteur dramatique contemporain? La Ciguë, refusée brutalement, dit-on, par Buloz à la Comédie-Française, semblait de ces pièces mort-nées qui réussissent devant les amis de l'auteur et qui disparaissent en quelques jours sans laisser de traces. Les journalistes, égarés dans la vaste salle de l'Odéon, prenaient des poses nonchalantes et résignées. « Nous étions comme Socrate, préparés au poison », dit Jules Sandeau dans son feuilleton de la Revue de Paris. Dès les premiers vers, on s'aperçut que l'on avait affaire à quelqu'un, et que le petit-fils de Pigault-Lebrun ferait

<sup>1.</sup> Feuilleton théâtral de la Presse.

<sup>2.</sup> Imprimée dans Philosophes et Comédiennes, p. 221-25.

honneur à son grand-père. Le succès sut très vif. Dans les journaux on proclama la Ciguë une délicieuse pièce rappelant le Timon d'Athènes de Shakespeare pour le fond, la manière d'André Chénier pour la forme, et son auteur, un écrivain dramatique du plus grand avenir. La prédiction cette sois devait se réaliser. (A. Mauzin, L. Monrose, Bouchet; M<sup>11e</sup> Volet.)

Le 21 mai, autre grand succès littéraire avec Antigone, tragédie en cinq actes, en vers, traduite de Sophocle, par MM. Paul Meurice et Auguste Vacquerie. On représentait alors à Berlin, avec les chœurs de Mendelssohn et selon la tradition du théâtre antique, l'Antigone grecque. Paul Meurice, en traversant la Prusse, vit ce beau spectacle et en fut frappé; de retour en France, il voulut donner au public parisien une idée de la grandeur et de la beauté d'un tel divertissement. En moins d'un mois. aidé par Lireux qui, il faut le reconnaître, se prêta avec enthousiasme à cet essai, tout se trouva prêt. M. Auguste Morel, chef d'orchestre de l'Odéon, se chargea des chœurs et de leur arrangement. Louis Boulanger dessina les costumes, et la mise en scène allemande, c'est-àdire grecque, fut fidèlement exécutée. Le théâtre et la salle furent bouleversés. On supprima le rideau d'avantscène qu'on remplaça par un châssis représentant une décoration grecque. La scène fut divisée sur sa longueur en deux parties : celle du fond fut exhaussée, celle du premier plan laissée beaucoup plus basse. Ces deux parties furent séparées à droite et à gauche par des degrés permettant aux personnages d'entrer, de sortir et de pénétrer

dans la partie inférieure où l'on plaça les chœurs. Le Proscénium (péristyle exhaussé) prolongea l'avant-scène jusqu'aux anciennes limites des stalles d'orchestre, substituant ainsi l'orchestre des musiciens à celui des spectateurs, déguisant le parterre sous un plancher incliné qui se transformait lui-même en amphithéâtre. La logette du souffleur, par une ingénieuse combinaison, avait été ménagée dans le saint Thymélé (parvis du palais); rien n'avait été oublié pour donner, autant que possible, l'illusion d'une scène grecque aux temps d'Euripide et de Sophocle 1.

La pièce, commencée à huit heures et demie, dura sans entr'actes jusqu'à dix heures, où la toile fut baissée, c'est-à-dire haussée, selon la mise en scène antique.

On pouvait, et à bon droit, craindre l'effet qu'une pièce d'action aussi simple causerait à un public habitué à tout le mouvement des pièces d'alors : « L'impression « fut solennelle et religieuse. Cet art si élevé, si simple, « cette voix du passé retentissant à nos oreilles à travers « notre langue actuelle, cette poésie morte et vivante à « la fois, produisirent sur l'auditoire un effet merveil- « leux. S'il existe encore dans la terre de l'Attique une « seule parcelle de la cendre de Sophocle, elle a dû « tressaillir de joie, car il n'a pas obtenu au théâtre « d'Athènes un succès plus grand qu'à l'Odéon <sup>2</sup>. » Le prince de Joinville, le duc de Montpensier, Victor Hugo, Alfred de Vigny, « l'élite des Athéniens mo-

<sup>1.</sup> Lire Éd. Thierry, feuilleton du Messager.

<sup>2.</sup> Th. Gautier, la Presse.

dernes " », se fit remarquer par ses applaudissements.

Bocage dans le principal rôle, M<sup>ue</sup> Bourbier, MM. Rouvière sous le masque, Darcourt et Milon eurent leur part de ce beau succès. Cette intéressante tentative fit quelques belles recettes, malheureusement arrêtées par la fermeture annuelle du théâtre.

Auparavant, le 6 juin, M. E. Coquatrix, « un Rouennais « qui se croit poète, parce qu'il est né au même pays que « l'auteur du Cid² », donne, pour célébrer l'anniversaire de son illustre compatriote : LA JEUNESSE DE CORNEILLE, comédie en trois actes, en vers, sur les amours et le mariage du grand tragique avec Marie de Lamperière; le public fut indulgent. (L. Monrose, Rouvière, Bouchet, M<sup>mes</sup> Payre et Volet.)

Le 16 juin, L'École d'un Fat, comédie en un acte, en prose, de M<sup>me</sup> M. de l'Épinay et M. Jautard. Succès.

« Nous avons vu paraître, dimanche dernier, sur le

« théâtre de l'Odéon, un tout petit ours. Pour celui-là,

« nous demandons grâce et merci. Imaginez le plus joli

« petit ours qui se soit jamais rencontré, bien léché, bien

« peigné, bichonné comme un épagneul, mignon,

« mignard, gracieux, coquet, poli, bien appris, don
« nant la patte, frétillant de la queue, portant bien la

« tête, un amour d'ours, un bijou d'ourson<sup>3</sup>. » (Baron,

Barré, Harville; M<sup>me</sup> Payre.)

Le 30 juin, clôture d'été.

<sup>1.</sup> La Semaine dramatique.

<sup>2.</sup> Le Furet, journal des spectacles.

<sup>3.</sup> Jules Sandeau, feuilleton théâtral de la Revue de Paris.

## 1844-1845.

La réouverture se fit le 13 septembre, avec Antigone et la Ciguë, les deux grands succès de l'année. Les mauvais jours arrivaient, l'étoile de Lireux pâlissait; les indemnités données aux comédiens dissidents avaient dévoré la subvention; le comité de lecture que raillait si spirituellement le directeur de l'Odéon ayant accumulé les réceptions, il fallait enfin représenter les tragédies et comédies reçues, ou payer des dédits. Lireux s'exécuta; il commença ce qu'il appelait en soupirant : « La série des pièces judiciaires. » Il comptait, pour se relever, sur une pièce de l'auteur de la Main droite et la Main gauche; il réengagea même, à cette occasion, Bocage dans des conditions très onéreuses pour jouer cette dernière partie.

Le 15 octobre, LE BACHELIER DE SÉGOVIE, ou les Hautes Études, comédie en cinq actes, en vers, de Casimir Bonjour. Cette pièce, qui tend à prouver qu'un homme sorti des derniers rangs de la société ne peut se pousser dans le monde s'il ne s'attache à quelque gentilhomme imbécile, avait bien vieilli pendant ses dix années d'attente dans les cartons de la Comédie-Française. Comme elle était spirituelle et bien faite, elle obtint cependant un vif succès, si vif même que le Théâtre-Français, repentant, la prit au répertoire de l'Odéon, et la joua en 1848 pour les débuts de Bouchet. (Barré, Bouchet; M<sup>mes</sup> Fitz-James, Berthault, Volet.)

Le 19 octobre, L'AMIE INTIME, comédie en un acte, en prose, de M. A. Leparmentier. C'est une de ces pièces condamnées d'avance, que les acteurs ne jouent pas, que le public n'écoute guère et dont l'auteur seul est inquiet. (M<sup>116</sup> Valérie.)

Le 22 octobre, insuccès encore avec le Comte d'Egmont, drame en trois actes, en vers, de M. A. Senty. (Rouvière, Baron, Bouchet; M<sup>lle</sup> Fitz-James.)

Le 31 octobre, Hippolyte Lucas donne une adaptation des Nuées d'Aristophane. C'était une tâche difficile que de présenter au public la plus hardie pièce du grand railleur grec; l'auteur s'en tira avec tact et habileté. Succès. Rouvière fut très apprécié dans le rôle de Plutus.

Le 9 novembre, Héli le prophète, tragédie biblique en cinq actes, en vers, de M. Riquier-Aldée, continue malheureusement la série des pièces accumulées par le comité de lecture (Ballande, Darcourt, Milon; M<sup>le</sup> Fitz-James).

Le 10 novembre, seconde pièce « judiciaire » : LE ROI LEAR, drame en quatre actes, en vers, de MM. E. Sauvage et Duhomme. Les auteurs ont trop redouté Shakespeare et n'ont fait qu'une pâle imitation du chef-d'œuvre anglais. Rouvière fut cette fois encore très remarqué.

Le 15 novembre : LES PANIERS DE MADEMOISELLE, comédie en un acte, en prose, de Léon Guillard; réussite. (L. Monrose, Baron, Pérez; M<sup>IIe</sup> Volet.)

Le 20 décembre, Unsus, comédie en un acte, en vers, de Constant Hilbey « ouvrier 1 ». Les réclamations

<sup>4.</sup> Voir: la Manière de faire recevoir une pièce au Th. R. de l'Odéon, par Constant Hilbey. In-8° de 8 pages. Paris, Lehougais, 4845.

de l'auteur contre le directeur de l'Odéon, à qui il prétendit avoir donné 800 francs pour faire monter sa pièce, eurent quelque retentissement. Son ours fort mal léché fut accueilli plus que froidement; il fut joué, du reste, d'une façon déplorable.

Le 31 décembre, petit succès avec : LA MOUCHE DU COCHE, comédie en un acte, en vers, de M. Alfred Philibert. (Saint-Léon, Boileau; M<sup>mo</sup> Delphine Baron).

Le 9 janvier 1845, INEZ, ou la Chute d'un ministre, drame en cinq actes, en prose, de don Carlos d'Algarra. Le public était venu bien disposé. On était curieux de voir un étranger jeune, exilé, proscrit, écrire, dans un idiome qui n'était pas le sien une chose aussi difficile qu'une pièce de théâtre; malheureusement, ce drame n'était qu'un vulgaire mélodrame bourré d'incidents et de surprises puisées à droite et à gauche dans le répertoire de Bouchardy. Insuccès. (E. Monrose, Jourdain; M<sup>tle</sup> Bourbier.)

Le 15 janvier, LE BOUQUET A MOLIÈRE, comédie en un acte, en vers, de J. Commerson, qui créa plus tard le Tintamarre. Cet à-propos de l'illustre auteur des Pensées d'un emballeur obtint un petit succès (Molière, M. Quélus.)

Le 18 janvier, LE Lys d'Évreux, tragédie en cinq actes, en vers, de M. A. Loyau de Lacy, représentée en vertu d'un jugement du tribunal de commerce. Cette pauvre liliacée fut secouée par la tempête et brisée par l'ouragan; on dansa la polka pendant les scènes les plus pathétiques; au dénouement, une fanfare de cors éclatant au fond d'une baignoire fit un tel vacarme qu'on n'entendit plus un mot. (Ballande, Darcourt, Chotel, Baron; M<sup>ue</sup> Fitz-James.)

Le 31 janvier, au bénéfice de L. Monrose, deux premières: Albert Hermann, drame en quatre actes, en prose, de M. Carle Ledhuy, qui échoua, et un Comique a la ville, comédie en un acte, en prose, dont le bénéficiaire était l'auteur avec M. H. Lucas. Cette pièce et son principal interprète, car Monrose jouait Dugazon, furent très applaudis.

Le 12 février, demi-succès avec : L'ARTICLE 170 ou un Mariage à l'étranger, comédie en deux actes, en prose, de MM. Desvergers et Louis Dugard B... (Milon.)

Le 20 février, Notre-Dame-des-Abimes, drame en cinq actes, en prose, de Léon Gozlan. Cette dernière espérance de Lireux s'évanouit brutalement. « L'auteur « avait eu le tort de rogner les ailes à sa fantaisie et de « forcer son style à cheminer paisiblement à travers les « sinuosités et les méandres d'une action compliquée à « plaisir¹ »; il en est résulté un drame sur le patron des pièces de l'Ambigu, une œuvre obscure et ennuyeuse. Bocage et M¹e Eugénie Sauvage firent de leur mieux, dans les deux grands rôles, sans réussir cependant à intéresser avec cette lourde machine mélodramatique.

Le 3 mars, on lisait en gros caractères sur l'affiche de l'Odéon: Première représentation du Docteur amoureux, de Molière, et, plus bas, un avis ainsi conçu: « Le manuscrit du Docteur amoureux sera exposé au « foyer du théâtre pendant toute la durée de la repré- « sentation. » Cette prétendue trouvaille n'était, hélas! qu'une supercherie littéraire due à M. Ernest de Calonne:

<sup>1.</sup> Théophile Gautier, la Presse.

« Dépité, découragé d'une éternelle attente 1 (il avait « présenté des pièces de tous les côtés sans en pouvoir « faire représenter aucune), je perdis patience, dit le « mystificateur, et finis par me donner au diable. Le « diable est toujours là pour profiter de nos impru-« dences; il me prit au mot et me souffla une idée natu-« rellement diabolique. Trois jours après, l'Entr'acte « insérait dans ses estimables colonnes une lettre timbrée de Rouen, par laquelle M. Guérault-Lagrange, qui se disait avocat en cette ville et descendant du « comédien Lagrange, l'ancien camarade de Molière, « annonçait urbi et orbi qu'en fouillant dans une armoire « où s'étaient entassés de vieux papiers de famille, il « avait mis la main sur une copie du Docteur Amou-« reux. » Lireux la demanda immédiatement à M. Guérault-Lagrange, par une lettre publiée dans les journaux. M. de Calonne se fit l'intermédiaire de l'avocat rouennais, retenu en Normandie par la goutte, etc., etc. 2. Bref, la pièce fut représentée et obtint un certain succès. Barré et L. Monrose furent très applaudis. Cette double comédie fut prise au sérieux par le public et par quelques journalistes. La foule assiégea le foyer pour voir le manuscrit de Molière; un adroit fanatique en enleva même une page à la barbe des deux gendarmes, plantés là par Lireux pour faire tableau. M. de Calonne avait réussi

<sup>4.</sup> Préface du *Docteur amoureux*, 1 vol. in-18, avec fac-similé du manuscrit. Paris, Michel Lévy, 4862.

<sup>2.</sup> Un prologue en vers précédait la pièce et racontait toute cetté fable; il était récité par l'acteur Boileau.

dans sa supercherie, à telles enseignes qu'un successeur de Lireux lui demanda plus tard, paraît-il, de vouloir bien lui « retrouver » une pièce de Regnard. M. de Calonne s'en tint à sa première découverte.

Le 15 mars, Le Chevalier de Pomponne, comédie en trois actes, en vers, de Mary Lason. Style brillant, intrigue aimable et intéressante, franc succès (Jourdain, A. Mauzin; M<sup>mes</sup> Grassau, Volet, E. Sauvage.)

Le 23 mars, Walstein, drame en cinq actes, en vers, précédé d'un prologue. Traduction de Schiller, due à Théodore Villenave; elle obtint un succès d'estime. « C'est du Schiller dédié à la garde nationale », disait modestement Lireux. (Chotel, Ballande, Saint-Léon, Barré, Milon; M<sup>mes</sup> Grassau, Fitz-James.)

Le 28 mars, Le Seigneur des Broussailles, comédie en trois actes, en prose, de Théodore Barrière et G. Duval. C'est plutôt un vaudeville qu'une comédie. Les quiproquos, les incidents en sont très amusants. Succès. (L. Monrose, Roger; M<sup>me</sup> Berthault).

Le 8 avril, Les Pharaons, drame en cinq actes, en vers, de Ferdinand Dugué. Malgré le talent de M<sup>11</sup> Georges, qui fit dans cette pièce sa dernière création à l'Odéon, ce fut un demi-succès. (Darcourt, Raphaël.)

Le 19 avril, L'EUNUQUE, comédie en cinq actes, en vers, de M. Michel Carré, adaptation de la pièce latine, fut écoutée sans applaudissement ni murmure. (Saint-Léon, Mauzin, L. Monrose, Barré; M<sup>mcs</sup> Payre, Berthault).

Le 29 avril, Camoëns, drame en cinq actes, en prose,

de MM. V. Perrot et A. Dumesnil, obtint quelque succès (L. Monrose, Barré, Bignon; M<sup>lle</sup> Fitz-James).

Le 16 mai, après trois années de lutte, Lireux, à bout de ressources, déposait son bilan. Son passif s'élevait à 140,000 francs; son actif : cautionnement, matériel, montant des portions de subvention échues, à 82,000 francs. Soit : 58,000 francs de déficit. L'Odéon n'ayant joui de la subvention que depuis le 1er janvier 1844, et les recettes, du 1er octobre 1843 au 9 mai 1845 (16 mois et quelques jours à cause de la clôture de trois mois), s'élevant, défalcation faite des droits des pauvres et des droits d'auteurs, à 311,600 francs. La recette mensuelle de 19,475 francs, en y joignant la subvention de 6,666 fr. 66

fut de 26,141 fr. 66.

Or, ces 26,141 fr. 66 formaient justement la somme des dépenses mensuelles de Lireux, tant en personnel qu'en matériel. Il n'était donc pas possible qu'avec sa situation antérieure (dix-huit mois d'une exploitation laborieuse et précaire, et 32,891 francs donnés pour la liquidation de la société, sans parler de 22,000 francs d'engagements supplémentaires qu'il dut subir pour la même raison, ni de l'argent qu'il perdit en empruntant à des taux onéreux dans des moments difficiles), il n'était pas possible que l'Odéon pût vivre avec une subvention aussi insuffisante.

### DÉBUTS.

16 janvier 1844, MM. Rey, dans le Misanthrope; Boudeville, dans les Folies amoureuses. 12 mai, MM. Arthur Little et E. Monrose dans le Chef-d'Œuvre inconnu. 14 septembre, M<sup>11e</sup> Delphine Baron. 21 septembre, M. Chotel. 24 et 25 septembre, M<sup>11es</sup> Paturel et Eugénie Sauvage. 6 janvier 1845, MM. Jourdain et E. Dupuis. 6 avril, M. Randoux et M<sup>me</sup> Dufossé.

# Représentations extraordinaires.

Janvier 1844: première (à ce théâtre) de Marie Tudor, de Victor Hugo, avec M<sup>mes</sup> Georges et Dorval. Février: bénéfice de M<sup>me</sup> Dorval (Trente ans, ou la Vie d'un joueur, avec Frédérick-Lemaître; le Gymnase donne la parodie de la pièce de Ponsard: Lucrèce à Poitiers <sup>1</sup>). Reprise d'Athalie avec M<sup>the</sup> Georges, au bénéfice de M<sup>me</sup> Payre. Avril: bénéfices de MM. Godat, Sainte-Marie. 18 juin: bénéfice de M. Ballande, qui joue, le même soir, le premier acte du Misanthrope (rôle d'Alceste), les trois premiers actes du Légataire universel (rôle de Crispin), et Hamlet, de Ducis (rôle d'Hamlet). Juillet: un bénéfice. 29 septembre: reprise des Carrosses d'Orléans<sup>2</sup>. Octobre: rentrée de Bocage dans Lucrèce; il joue successivement: Riche et Pauvre et Théresa, drames qu'il

<sup>4.</sup> Ou les Écuries d'Augias, trag.-vaudev. de Léonard (Mle Nathalie).

<sup>2.</sup> Les Carrosses d'Orléans, comédie en un acte, en prose, de La Chapelle (1680).

avait créés sous Harel à la Porte-Saint-Martin. Reprise de Guerre ouverte. Novembre : reprises de Beverley ou les Fureurs du Jeu, du Mari retrouvé, de la Brouette du Vinaigrier, de la Jeanne d'Arc de Davrigny, avec M<sup>110</sup> Georges; bénéfice de M<sup>me</sup> Payre (on joua la Tour de Nesle avec Bocage et M<sup>110</sup> Georges); reprise d'Eugénie. Décembre : reprise de l'Orphelin de la Chine. Le 2 décembre, spectacle à Saint-Cloud (on joue la Cigüe et Guerre ouverte). Reprise de Christine à Fontainebleau, d'Alexandre Dumas, avec M<sup>110</sup> Georges.

Janvier 1845: premières représentations (à ce théâtre) du Manoir de Montlouvier et d'Un Mariage sous Louis XV. L'Ambigu joue: les Amants de Murcie, avec Mélingue et M<sup>me</sup> Guyon. Bénéfice de L. Monrose. Mars: bénéfices de M<sup>lle</sup> Laurence et de MM. Barré et Lécluse. Avril: bénéfices de Boileau et de M<sup>me</sup> Payre<sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> On remit au répertoire: Les Horaces, les Ménechmes pour les deux frères Monrose, les Folies amoureuses, l'École des femmes, l'Avare, le Tartusse, les Femmes savantes, la Comtesse d'Escarbagnas, la Mort de Pompée, la Mère coupable. Turcaret, la Petite Ville. Pendant la clèture d'été, la troupe de l'Odéon tombe à plat au théâtre de Rouen, et fait sisser Corneille dans sa ville natale. On donnait cependant Rodogune, avec M<sup>110</sup> Georges.



# CHAPITRE XIV

1845-1846-1847. — Première direction de Bocage. — Sa troupe. — Delaunay.
— Un prologue de Th. Gautier. — Débuts d'Octave Feuillet : Un Bourgeois de Rome. — Diogène. — Échec et Mat. — Cent mille francs de subvention. — L'Univers et la Maison. — Agnès de Méranie.

Le privilège de la direction du second Théâtre-Français, devenu vacant par la faillite de Lireux, fut accordé pour cinq années (du 1<sup>er</sup> juin 1845 au 31 mai 1850), à Pierre Martinien Tousez, dit Bocage. <sup>1</sup> « On ne dira pas,

1. Bocage, né à Rouen en 1796, mourut à Paris en 1862. Peu d'acteurs ont eu une carrière plus difficile et plus illustre. Tour à tour ouvrier cardeur, petit employé au ministère de la guerre, clerc d'huissier, garçon épicier même, il monta par degrés l'échelle des misères. Le Conservatoire ne voulant pas de lui, après avoir frappé en vain à toutes les portes des petits théâtres de Paris, il partit avec une troupe nomade en province. En 4824, il débuta à la Comédie-Française dans l'emploi des amoureux, sans succès du reste: il fut trouvé maladroit, pauvre, dégingandé. De 4822 à 4824, nous l'avons vu dans la troupe de l'Odéon. Non réengagé en 1825, il revint à la rive gauche en 1826 pour remplacer Colson dans les premiers rôles. On le remarqua dans l'Homme du monde, l'Espion, Lancastre, etc. Après la faillite de Leméthéver, il passe aux théâtres du boulevard, où il prend enfin sa place: Shylock, l'Incendiaire, Napoléon à Schænbrun, à la Porte-Saint-Martin, firent apprécier la variété de son talent de composition; le rôle de Didier, dans Marion Delorme, le mit au premier rang. De écrivit Théophile Gautier dans un de ses feuilletons du lundi, « que celui-là ne connaît pas le Théâtre, il a donné « de son intelligence et de sa probité toutes les preuves « désirables. Il croit si bien à la possibilité de l'Odéon « qu'il y engage 80,000 francs de son avoir, de cet ar- « gent conquis avec labeur et gloire pendant une longue « carrière de succès. Si cette fois l'essai ne réussit pas, « il faudra raser l'Odéon et semer du chanvre à sa « place. »

Certes, le nouveau directeur était un grand artiste, un metteur en scène de premier ordre : il excellait dans les conseils à donner aux jeunes auteurs et aux jeunes comédiens pour l'étude et la pratique de leur art; il aimait passionnément le théâtre, il était honnête et vaillant; cependant, avec tant de qualités, il fut, il faut bien l'avouer, un directeur médiocre.

Sous Lireux, du moins, l'esprif d'initiative régnait à l'Odéon; sous Bocage, ce fut l'esprit d'économie mesquine, de crainte et d'essais timides : « Ne jamais échouer semble

4830 à 4840, il réalisa l'idéal de l'école romantique : « Bocage, beau comme Apollon! », s'écriait Henri Heine. Dans Antony, il fit époque, la jeunesse le prit pour modèle : on vit pulluler de jeunes hommes aux longs cheveux, à la voix caverneuse, à la mine blême et fatale. La Tour de Nesle, Thérésa, Angèle, les Sept Infants de Lara, Glénarvon, Ango, Riche et pauvre, Don Juan de Marana, Christophe le Suédois, la Vénitienne, etc., cent drames signés des noms les plus illustres firent de lui un des grands comédiens du temps. « Il luttait de « talent avec le génie de Frédérick-Lemaître, la passion de M<sup>me</sup> Dorval, « la majesté épique de M<sup>llo</sup> Georges, et il ne fut inférieur à aucun de « ces redoutables partenaires. » (Th. Gautier, Histoire du Romantisme.)

sa devise; autant vaut dire, ne jamais réussir¹.» Avec cela trop en faveur auprès du public pour renoncer en plein succès, à cinquante ans, à l'exercice de son art, il crut possible d'être à la fois directeur et acteur. Ce double labeur, excusable seulement dans une ville de province, était au-dessus de ses forces; au bout de deux années théâtrales, fatigué, épuisé, il dut, pour cause de santé, abandonner un privilège qu'il avait tant désiré. Sa direction fut plus heureuse que celle de son prédécesseur, puisqu'il eut la bonne fortune de voir sa subvention augmentée sans raison au bout d'un an de 40,000 francs; cependant elle fut moins active et partant moins utile.

La salle fut restaurée avec goût par M. de Gisors, le prix des places fut diminué. Bocage comprit le premier que le second Théâtre-Français doit être, avant tout, un théâtre à bon marché. Il y avait aussi un inconvénient dont il avait pu apprécier le danger sous les précédentes directions, c'était l'entr'acte. Le public n'était pas alors aussi calme, aussi indifférent qu'aujourd'hui; l'étudiant qui va disparaissant, surtout dans son type original, aimait à aller gaminer à l'Odéon; c'étaient, pendant les entr'actes, des cris d'animaux en fureur, des grêles de flèches en papier, des appels bruyants de place à place; ce vacarme se continuait souvent le rideau levé et nuisait à bien des pièces. Pour conjurer ce danger permanent, Bocage créa au foyer du public un musée, pour la grande

<sup>1.</sup> Édouard Thierry, feuilleton théâtral du Messager.

joie des spectateurs et des habitués. Les plus grands peintres envoyèrent à cette exposition permanente et renouvelable: Delacroix, un Christ crucifié, un Saint Gérome, Hamlet devant le spectre; Diaz, quelques-uns de ses paysages ensoleillés; Corot, Charlet, Isabey, C. Roqueplan, Wattier, Ad. Leleux, Court, Th. Fragonard, Chassériau, Jeanron, Dubuffe, L. Boulanger, Philippoteaux, Abel de Pujol, Granet, Rosa Bonheur, A. Bonheur, etc. Eugène Sue y donna une Marine et Th. Gautier une Pandore que Jules Janin plaisanta dans les Débats et qu'il appela la déesse Torticoli. Cette peinture « littéraire » fut très vite retirée.

Là nouvelle troupe était composée ainsi : Bocage (à tout seigneur, tout honneur); Arnault, lauréat du Conservatoire, comédien très utile dans les traîtres et dans les troisièmes rôles, qui fit plus tard partie de la Gaîté, auteur des Cosaques et de quelques mélodrames estimés; Randoux, dont les débuts avaient été très appréciés; Clément-Just, un Bocage au petit pied, artiste de talent qu'il est regrettable de voir, encore aujourd'hui, errer de théâtre en théâtre; le père noble Darcourt; Monjauze, alors jeune premier de comédie, plus tard premier ténor au Théâtre-Lyrique; Honoré Morel, Harville, Aimé Gibert; Husson, aujourd'hui directeur de province; Dornay, l'auteur-acteur, le Dennery de Belleville; Montet; l'excellent Roger, qui vient de mourir directeur du Vaudeville, un bon comédien ne manquant ni de comique ni de bonhomie; Alex. Mauzin, Derosselle, Barré et Jourdain restaient de l'ancienne direction et formaient le quatuor le plus solide de la nouvelle troupe. Près de ces vétérans de l'Odéon venaient Blaisot, aujourd'hui au Gymnase, alors fringant comique: Henry qui, pour se distinguer de son camarade Victor Henry, prit le nom de Vannoy, sous lequel il se sit une réputation à la Porte Saint Martin (direction Marc-Fournier); Lucknow, Breton, Hubert, Panseron, Carle Germain, Pirodon, Ernest (nous en passons, non des meilleurs), et ensin le plus charmant amoureux que la scène ait eu depuis Fleury, l'incomparable interprète de l'École des femmes, du Menteur, du petit marquis du Misanthrope et de tous ces rôles adorables de l'ancien répertoire que personne de longtemps ne jouera comme lui : Delaunay, qui venait de débuter inaperçu au Gymnase dans les-Deux Césars et qui se fit rapidement une réputation sur la rive gauche 1. N'oublions pas : Ancessy, chef d'orchestre de talent; Léon, régisseur général; Lachèvre, comique, second régisseur; Nitot, souffleur.

Le sexe faible était représenté par : M<sup>III</sup> Araldi, tragédienne douée de belles qualités; M<sup>III</sup> Moreau-Sainti, un peu marquée alors pour les grandes coquettes; M<sup>III</sup> Fitz-James; la charmante M<sup>III</sup> Planat, dite Naptal <sup>2</sup>, élève de Michelot, touchante comédienne en réputation déjà sous la direction précédente, sans contredit l'étoile fémi-

<sup>4.</sup> La Comédie-Française eut le bon esprit de s'attacher deux ans d'avance ce charmant comédien, aujourd'hui l'une des gloires de la rue de Richelieu.

<sup>2.</sup> Mile Naptal épousa son camarade Arnault et quitta avec lui, au bout d'un an, l'Odéon pour le boulevard du Temple, où elle fut très appréciée.

nine de la troupe de Bocage; M¹le Fernand, une Espagnole de talent, qui eut plus tard aussi son heure de succès; la gentille M¹le Marthe; M™es Briard, Langershausen, Lévêque, Edith Duffaud, Potel, Meignan, Rivals; Bonval, gaie et aimable soubrette, plus tard sociétaire de la Comédie-Française; M™es Neuville, Chaptal, Blonval, Dupont et sa fille, Ancet, Grand'homme, Marie Lambert, Duclos, Dunoyer, Thillès et Préval. Troupe nombreuse, comme on voit, mais assez mal rétribuée. Tel amoureux touchait cinquante francs par mois; telle forte jeune première, quarante francs. Delaunay, favorisé, gagnait cent francs, mais devait fournir tous ses costumes du répertoire. « De la gloire et du pain », disait Bocage avec emphase à ses jeunes comédiens; c'était du pain, mais tout sec!

Le 17 novembre, réouverture avec un prologue à deux personnages, Le Véritable Saint-Genest et Un Bourgeois de Rome. Le prologue obligé, composé cette fois par Théophile Gautier, fut malicieusement spirituel. En voici le passage le plus saillant et le plus applaudi, où l'alexandrin classique et solennel est fréquemment pastiché:

L'ESPRIT CHAGRIN (joué par Derosselle).

L'Odéon, qui ne peut ni vivre ni mourir, N'est jamais plus fermé que lorsqu'il vient d'ouvrir.

LE DIRECTEUR (joué par Bocage).

On a fait là-dessus mille plaisanteries, Je le sais... Il poussait de l'herbe aux galeries; Dix-sept variétés de champignons malsains Dans les loges tigraient la mousse des coussins, Une flore complète; — et plus d'un journaliste Malicieusement en publia la liste.

Les ours du pôle arctique et les ours des cartons
Dans cet autre Spitzberg avaient pris leurs cantons,
Et par eux fut mangé le claqueur solitaire,
Hivernant dans la neige au milieu du parterre!
Trouvant l'endroit propice à des repas de corps,
Près des acteurs les rats grignotaient les décors.
Les poèles se chauffaient au moyen de veilleuses,
Simulacres de feux, lueurs fallacieuses!
L'abandon tamisait la poussière partout:
Des fils tombaient du ciel, une araignée au bout,
Et, terreur du pompier, le long des couloirs sombres,
Des directeurs défunts se promenaient les ombres!
Suis-je bien informé? du moins si je me perds,
Je plonge dans le gouffre avec les yeux ouverts.

#### L'ESPRIT CHAGRIN.

Votre salle remplie, il vous faut une troupe, Des acteurs.

#### LE DIRECTEUR.

J'en ai trop, voyez plutôt ce groupe.

L'ESPRIT CHAGRIN.

Comment s'appellent-ils?

#### LE DIRECTEUR.

Ils ne s'appellent pas!
Sur le char de Thespis ils font leurs premiers pas.
Si leurs noms sont obscurs, ils les feront connaître.
Attendons, nul ne fut célèbre avant de naître.
D'autres ont le passé, nous avons l'avenir.
Le temps coule, et l'espoir vaut bien le souvenir.
Qui sait? dans cette troupe encor timide et gauche,
Peut-être des Talma sont à l'état d'ébauche!

La pièce de résistance n'était qu'une reprise, mais une reprise curieuse, presque une nouveauté, puisqu'elle n'avait pas été représentée depuis 1646: Le Véritable Saint-Genest<sup>1</sup>, tragédie en cinq actes, de Jean Rotrou,

1. Rotrou intitula sa tragédie : le Véritable Saint-Genest, pour la

exhumation littéraire pleine de beautés de premier ordre, de vers cornéliens, obtint un grand succès. Bocage fut superbe dans Genest (Randoux, Clément-Just, Arnault, Lucknow, Harville, Roger, Jourdain; M<sup>mes</sup> Naptal, Thillès, Dupont et Meignan.)

UN BOURGEOIS DE ROME, comédie en un acte, en prose, de MM. Octave Feuillet et Paul Bocage, terminait le spectacle. Cette pièce aimable, un peu froide, quoique galamment tournée, n'obtint qu'un demi-succès. C'était la seconde œuvre dramatique du charmant écrivain à qui le théâtre contemporain doit tant de brillants succès (A. Mauzin, Jourdain, Monjauze, M<sup>III</sup>e Letessier).

On vécut tant bien que mal de reprises empruntées aux théâtres du boulevard, jusqu'à la fin de l'année. Il y avait loin de cette sage lenteur à l'activité de Lireux. Le sommeil commençait à reprendre possession de l'Odéon.

## 1846

Le 6 janvier, Diogène, drame en cinq actes et un prologue, en prose, de Félix Pyat. Que n'a-t-on pas écrit sur ce drame? Selon certains feuilletonnistes, la Grèce antique n'avait jamais rien produit de pareil; c'était une œuvre puissante, originale. Selon d'autres,

distinguer du Martyre de Saint-Genest, que Nic. Desfontaines avait fait représenter l'année précédente.

<sup>4.</sup> La première pièce d'Octave Feuillet fut un vaudeville : la Nuit terrible, donné sans succès au théâtre du Palais-Royal.

c'était une rapsodie imbécile. Voilà l'écueil des pièces dites politiques : la passion tue la sincérité, et le public est presque certain de n'y jamais trouver son compte. « Prendre un nom consacré par le temps, poser celui qui « le porte dans des situations extravagantes, faire Aspasie « chaste, Laïs pure, Alcibiade imbécile, Diogène acteur-« directeur de l'Odéon, mettre dans la bouche de tout ce « monde un langage de halles, des mots de portefaix, du « style de bousingot, des calembours de coulisses, des « expressions d'estaminet, et broyer tout cela dans une « intrigue qui n'a pas ombre d'apparence dramatique, « est-ce composer une comédie? On a sifflé au dernier « acte, quand Bocage a lancé le nom de l'auteur », dit le terrible Charles Maurice<sup>1</sup>. — « Succès retentissant, Bocage rappelé deux fois » proclament d'autres journaux; encore une fois, auquel croire<sup>2</sup>? (Bocage, Randoux, Alex. Mauzin, Panseron, Monjauze, Arnault, Darcourt, Blaisot, Henry-Vannoy, Dérosselle, Roger, Barré, Harville; Mmes Fitz-James, Marthe, Neuville, Meignan).

Le 12 février, Samson, aidé de J. de Wailly, donne : L'Alcade de Zalaméa<sup>3</sup>, drame en trois actes, en prose, qui n'obtint qu'un demi-succès. « Qu'a donc fait l'Odéon à Samson? » disait, en sortant, une camarade de l'excel-

<sup>1.</sup> Le Coureur des spectacles du jeudi 8 janvier.

<sup>2.</sup> On fit une parodie de *Diogène* au theâtre du Luxembourg; auteurs: A. Ponroy et Armand, du Théâtre-Français.

<sup>3.</sup> Cet ouvrage, dont l'idée appartient à Caldéron, avait été bien des fois mis à la scène et traduit de l'espagnol. Collot d'Herbois en fit son Paysan magistrat, Chervin son Égalité devant la loi, et, plus tard, Félicien Malefille son Paysan des Alpes.

lent comédien-auteur. (Alex. Mauzin, Clément Just, Delaunay, Jourdain, Roger; M<sup>mes</sup> Neuville, Edith.)

Le 3 mars, L'Oncle de Normandie, comédie en trois actes, en prose, de Mary-Lafon. Quelques idées heureuses, quelques scènes charmantes, traitées gaiement, ont fait réussir honorablement cette pièce. (Delaunay, Alex. Mauzin, Roger, Henry; M<sup>mes</sup> Marthe, Neuville.)

Le même soir, un Rêve, comédie en un acte, en prose, par M. Léonce, passa sans laisser de souvenir. (Barré, Henry, Harville; M<sup>lle</sup> Edith).

Le 20 mars, L'Ingénue a la Cour, comédie en cinq actes, en prose, de MM. Mazères et Empis. Rien de bien neuf ni de bien imprévu. On applaudit le dialogue, plein de mots à effet, et l'interprétation, qui fut excellente. (Delaunay, Alex. Mauzin, Monjauze, Roger, Arnault, Jourdain; M<sup>mes</sup> Naptal, Moreau-Sainti, Fernand et Bonval.)

Le 6 avril, Les Touristes, comédie en trois actes, en vers, d'Ernest Serret, pièce du genre Gymnase, vau-deville littéraire, fut très bien accueillie. M¹¹º Fernand eut beaucoup de succès. (Alex. Mauzin, Clément-Just, Mon-jauze, Roger, Harville, Henry, Dornay; M¹¹ºs Naptal, Bonval et Neuville.)

Le 25 mai, ÉCHEC ET MAT, comédie en cinq actes, en prose, de MM. Octave Feuillet et Paul Bocage. Cette pièce, habilement enchevêtrée, pleine de scènes bien faites, arrangée, dit-on, du moins en partie, par Alexandre Dumas, obtint un grand succès. « C'est », écrivait Gérard de Nerval dans l'Artiste, « une partie d'échecs bien

« défendue et bien gagnée, où tous les acteurs se sont « montrés des pions fort intelligents. » Bocage fut très remarquable dans le rôle principal, Alex. Mauzin eut aussi sa bonne part d'applaudissements. (Arnault, Monjauze, Jourdain, Franck; M<sup>mes</sup> Naptal, Fernand).

### 1846-1847

Enfin, l'Odéon a ses cent mille francs de subvention, et c'est encore sur les succès de Lireux que le rapporteur de la commission du budget fonde son principal argument : « La production de quelques ouvrages remar-« quables, et surtout de la tragédie de Lucrèce, à laquelle « l'Académie française a décerné un prix de 10,000 fr. a justifié la sollicitude des Chambres. Mais le désastre éprouvé par l'ancien directeur prouve que la subvention n'est pas suffisante. Une augmentation de 40,000 francs permettra au nouveau directeur de composer une troupe capable d'interpréter dignement les chefsd'œuvre de l'ancien répertoire et d'inspirer plus de confiance aux auteurs nouveaux. Alors l'existence du théâtre de l'Odéon cessera d'être incertaine, l'administration veillera soigneusement au bon emploi d'une subvention qui, en dotant définitivement un quartier « important d'un établissement qui lui est nécessaire, contribuera à former des auteurs et des acteurs pour « notre premier théâtre et à inspirer à la jeunesse des

« écoles le goût des lettres, qui est la plus utile des dis-« tractions 1. »

La réouverture eut lieu le 7 octobre avec le Roman. d'une heure, pour les débuts de M. Gaspari, et la suite des représentations d'Échec et Mat, M<sup>me</sup> Delvil remplaçant M<sup>ne</sup> Naptal, et Jourdain remplaçant Arnault.

Le 24 octobre, George d'Alton, drame en trois actes, en vers, de M. Edmond Arnould. Le public a paru goûter médiocrement cette pièce : action languissante, caractères mal dessinés, demi succès (Randoux, Clément-Just; M<sup>mes</sup> Delvil, Moreau-Sainti).

Le 3 novembre, l'Univers et la Maison, comédie en cinq actes, en vers, de Méry. Succès. De jolis vers, des tirades pleines de verve compensèrent le manque d'action. Delaunay commença sa réputation dans cette pièce; il eut même, à côté de Bocage, le vrai succès de la soirée (Alex. Mauzin, Roger, Clément-Just, Gaspari; M<sup>mes</sup> Frantzia, Corès).

Le 12 décembre, DIABLE OU FEMME, comédie en un acte, en vers, imitée de l'espagnol par Hippolyte Lucas. Encore une traduction ou adaptation de Calderon. Petit succès <sup>2</sup>.

Le 22 décembre, Agnès de Méranie, drame en cinq actes, en vers, de François Ponsard. C'est une chose bien

<sup>4.</sup> A ce sujet, Lamartine prononça d'éloquentes paroles. (Voir le Moniteur, juin 1846.)

<sup>2.</sup> Pour la quatrième fois, la Dama-Duende (la Femme revenant) est traduite ou imitée dans notre langue, par Douville, et Hauteroche au xvii siècle, par Collé au xviii.

difficile à obtenir à Paris qu'un second succès; on vous attend, on yous guette, il faut franchir le Rubicon. L'annonce de la nouvelle pièce de Ponsard provoqua autour de l'Odéon un brouhaha inaccoutumé : le péristyle fut envahi par quatre queues, la place encombrée de voitures. Salle comble; des femmes en toilette de gala, de l'or et des fleurs dans les cheveux; le quartier latin n'avait vu depuis longtemps pareille fête. Le sujet de la tragédie nouvelle, - car malgré son titre de drame, c'est là une œuvre à tirades et sans action, — est l'amour de Philippe-Auguste luttant contre la puissance papale. Rien n'a manqué à cette pièce pour éveiller la curiosité publique : l'enthousiasme et les critiques exagérés d'avance pour et contre Ponsard, les débats devant les tribunaux de M<sup>110</sup> Araldi contre la direction de l'Odéon et l'auteur de Lucrèce, débats qui aboutirent à une fin de non-recevoir; et cependant, malgré tant de bonnes cartes, la partie resta indécise. Ce ne fut pas un succès. Bocage, très enroué, dans un rôle interminable, ennuya; M<sup>me</sup> Dorval fit peu d'effet; Randoux seul, dans un rôle excellent, fut très applaudi. Avec cela, des décorations criardes et mesquines et un brouillard intense pénétrant dans la salle et glaçant les spectateurs. Ce brouillard londonien, qui dura tout le mois, coupa net les recettes d'Agnès de Méranie 1.

1. La pauvre Agnès nous réclame;
Faut lui porter un coup d'main.
Mais, baste! elle aura rendu l'âme
Quand nous serons à mi-chemin!

(Journal-Programme.)

Perché sur l'Odéon, immense cénotaphe, Le grand Bocage fond en pleurs, Et, du Nord au Midi, faisant le télégraphe, Il implore tous les anteurs. Mais, égaré sur l'autre rive Que nous cache un épais brouillard, De sa voix éteinte et plaintive, Il n'a réveillé que Ponsard<sup>4</sup>.

### 1817.

Le 15 janvier, Méry sacrifie à son tour sur l'autel de Molière. Son à-propos: Le Quinze Janvier², un acte en vers, fut très applaudi. On va baptiser la fille de Molière. Chapelle, Duparc et Baron se disputent l'honneur de tenir l'enfant sur les fonts baptismaux. Molière, ne voulant pas choisir, propose un concours comique; il a lieu: un envoyé de Louis XIV arrive et déclare aux concurrents, qui s'inclinent, que le roi veut être le parrain. Le buste du grand « contemplateur » était couronné par tous les acteurs au dénouement. Clément-Just jouait Molière; Delaunay, Baron, (Alex. Mauzin, Gaspari, Roger; Mie Fernand).

Le 21 janvier, Une Année a Paris, comédie en trois actes, en prose, de M<sup>me</sup> Virginie Ancelot. Rien d'original dans la conception de cette pièce, rien de saillant ni de spirituel dans les détails, beaucoup de sensiblerie, mais quelque entente de la scène. Reçue avec indifférence. (Randoux, Clément-Just, Henry Vannoy, Victor-Henry,

<sup>1.</sup> Le Corsaire-Satan.

<sup>2.</sup> Ou Comédiens et Parrains.

Blaisot, Baptiste; M<sup>mes</sup> Bonval, Neuville, Delvil et Meignan.)

Le 4 février, En Province, comédie en trois actes, en vers, d'Ernest Serret, reslet de la Petite ville, de Picard, pièce estimable, pleine de vers bien tournés, sut bien accueillie. (Gaspari, Monjauze, Victor-Henry; M<sup>mes</sup> Moreau-Sainti, Bonval, Fernand, Corès et Neuville.)

Au mois de février, Bocage, malade et hors d'état de supporter plus longtemps les doubles fonctions de directeur et d'acteur, transmet, avec l'agrément du ministre, son privilège à M. Augustin Vizentini, alors régisseur général de l'Opéra. La petite presse théâtrale, que les procédés hautains et dédaigneux du directeur de l'Odéon avaient souvent irritée, clabauda autour de cet arrangement et prétendit que M. Vizentini achetait cent mille francs un privilège que Bocage n'avait pas le droit de vendre. Tout ce bruit n'était pas fondé : le nouveau directeur fit simplement ce que son prédécesseur avait dû faire avec Lireux; il remboursa le cautionnement habituel (30,000 francs), 2,000 francs d'avances faites à M<sup>me</sup> Dorval, et acheta à l'amiable le matériel, costumes et décors, ainsi qu'il y était obligé par son cahier des charges.

### DÉBUTS.

Novembre 1845 : M<sup>mc</sup> Chapel dans Tartuffe; M. Delaunay dans la Cloison; M<sup>ne</sup> Dunoyer. Décembre :

<sup>4.</sup> Il joua successivement, dans l'ancien répertoire, les pièces sui-

M. Blaisot dans le Dépit amoureux; M. Panseron dans Iphigénie en Tauride; M. Henry Vannoy dans Marton et Frontin.

Janvier 1846: M<sup>lle</sup> Bonval dans Marton et Frontin; M<sup>lle</sup> Stolberg, M<sup>lle</sup> Laignelot dans Tartuffe; M. Lacoste dans les Horaces; M<sup>lle</sup> Athalie dans les Jeux de l'Amour; M<sup>lle</sup> Préval dans Lucrèce.

Février 1846: M. Stolz et M<sup>me</sup> Bourgeois dans Tartuffe. Mars: M. Goudboz dans le Cid; M<sup>me</sup> Levêque dans Jeanne d'Arc; M. Charles Deslys, le romancier bien connu, dans le Fils de la Folle. Avril: M<sup>ne</sup> Araldi dans Phèdre; M. Bellevaut<sup>1</sup>, dans Pasquin des Jeux de l'Amour et le Médecin malgré lui. Mai: M<sup>ne</sup> Louise dans Tartuffe; MM. Doligny et Vernet dans le Mariage de Figaro; M. Victor-Henry dans les Fausses confidences; M. Étienne (Chéry) dans Tartuffe; M. Bret dans Arnolphe de l'École des Femmes; M. Boudeville, dans le Barbier de Séville. Juin: M. Bressan.

Octobre: M. Gaspari dans le Roman d'une heure; M<sup>me</sup> Delvil et M. Baptiste dans Échec et Mat; M<sup>me</sup> Corès dans Crispin rival de son maître; M<sup>me</sup> Lemadre, du

vantes: Heureusement, les Plaideurs, les Jeux de l'amour et du hasard, Tartusse, les Fourberies, l'Avare, l'abbé de l'Épée, l'Étourdi, les Originaux, lu Femme jalouse, l'École des semmes, l'Alcade de Molorido, la Première Affaire, le Menuisier de Livonie, le Malade imaginaire, les Étourdis, le Port de mer, Guerre ouverte, le Menteur; dans le répertoire moderne, il reprit: le Médecin de son honneur, Glenarvon, un Jeune homme, le Voyage à Pontoise.

<sup>4.</sup> M. Bellevaut avait fait trois débuts à la Comédie-Française, en 1842; il ne parut à l'Odéon que ces deux fois et y revint, en 1878, comme directeur de la scène.

théâtre de Versailles, dans la Femme jalouse; M<sup>me</sup> Antheaume dans Sophie des Originaux; M<sup>me</sup> Letourneur dans la Première affaire; M<sup>me</sup> Ancet dans M. de Crac; M. Duclos, M<sup>me</sup> Grandhomme dans le Voyage interrompu. Novembre: M<sup>ne</sup> Rabut, qui devint plus tard M<sup>me</sup> Fechter, dans le Legs; MM. Gubian et Hector dans les Horaces; M. Bremont et M<sup>me</sup> Falton dans Britannicus. Décembre: M<sup>me</sup> Georgina, M. Brévanne, M<sup>ne</sup> Talini dans Tartuffe; M<sup>ne</sup> Langershausen dans Andromaque; M<sup>me</sup> Briard dans le Cid:

## REPRISES, REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES.

Jarvis l'honnête homme, Catherine Howard, d'Alex. Dumas, la Vénitienne ou le Bravo, d'Anicet Bourgeois, Glenarvon, de Félicien Mallefille, Henri Hamelin, pièces créées par Bocage, tant à la Porte-Saint-Martin qu'au Gymnase, passent dans le répertoire de l'Odéon. On reprend successivement Lucrèce, la Comtesse d'Altenberg, le Médecin de son honneur, les Filles à marier, le Mariage d'Amour, les Femmes de Demoustier, le Port de mer, l'Alcade de Molorido, le Portrait de Michel Cervantes, un Jeune homme, les Nuées, le Fils de la folle, drame de Frédéric Soulié, la Champmeslé, le Manteau, les Étourdis, Madame de Sévigné, le Déserteur, Heureusement; Ricco de Dumaniant, l'Habitant de la Guadeloupe, le Voyage interrompu, Gabrielle de Vergy<sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> Outre ces reprises on donna : le Misanthrope, la Gageure imprévue, le Mariage de Figaro, Misanthropie et repentir, Jeanne d'Arc, les Deux Philibert, Othello, Cinna, les Fausses Infidélités,

5 novembre 1846, bénéfice des inondés de la Loire; 24 janvier 1847, autre bénéfice : on joue Mathilde, d'Eugène Sue. 9 février, bénéfice de Jourdain. 25 février, bénéfice d'un artiste : les acteurs de la Gaîté jouent Madeleine.

Les 14 et 20 février, pour ses adieux à l'Odéon, Bocage joue Térésa, d'Alexandre Dumas, et les 27 et 28, la Tour de Nesle.

le Barbier de Séville, l'Étourdi, les Fausses Confidences, l'Intrigue épistolaire, le Bourru bienfaisant, le Légataire, Iphigénie et Tauride, l'Avocat Patelin, le Joueur.

# CHAPITRE XV

1847-1848. — Direction d'A. Vizentini. — Alceste. — Le Paquebot. — Débuts de Marie Laurent. — Regardez, mais ne touchez pas. — Chute terrible des Atrides. — Une revue de Camille Doucet: Le dernier banquet de 1848. — Le dernier Figaro. — La Révolution de Février à l'Odéon. — La fille d'Eschyle. — Fuite de Vizentini.

Augustin Vizentini, à qui Bocage cédait ainsi, avec l'agrément du ministre de l'intérieur, les deux années qui lui restaient encore à faire à l'Odéon, était un des fils de l'excellent comédien de l'Opéra-Comique qui, on s'en souvient, tint, sous Harel, une place si importante. Tour à tour administrateur de grands théâtres de province, régisseur général au Vaudeville et à l'Opéra, le nouveau directeur avait su remplir sympathiquement ces divers emplois; on le crut un homme de théâtre parce qu'il était né et avait été élevé dans les coulisses; cela suffit pour admettre, sinon justifier sa nomination, et pour l'accueillir même avec bienveillance. Vizentini cût peut-être acquis l'expérience qui lui manquait, il eût peut-être même tenu avec honneur le poste qui lui était confié, car il était actif et rempli des meilleures intentions; malheureusement, il cut le tort de prendre l'Odéon sans argent, à l'heure où ce « nerf de la guerre » allait être plus indispensable que jamais.

Dans les premiers temps de cette direction d'une année, grâce à une activité incessante, on put joindre les deux bouts. La révolution de février, qui devait porter un coup terrible aux industries théâtrales, fit tomber les recettes à des taux désolants. Vizentini s'endetta, comptant sur une grande pièce d'Autran: La Fille d'Eschyle, que Dumas père lui avait apportée et recommandée chaudement. Cette œuvre, quoique d'une haute valeur littéraire et parfaitement montée, n'avait rien de ce qu'il fallait pour attirer l'argent dans un moment aussi grave. Désespéré, sur le point de déposer son bilan, le directeur de l'Odéon s'enfuit de Paris pour aller reprendre à Bruxelles, où l'attendait un engagement, l'emploi modeste de régisseur général que, pour son repos, il n'aurait certainement jamais dû quitter.

Ce fut le 1<sup>er</sup> mars 1847 que Vizentini prit la place de Bocage. Il inaugura sa direction sans tambour ni trompette par : *Un jeune homme, Horace* pour la rentrée de M<sup>11e</sup> Araldi et *En province*, avec la troupe de son prédécesseur, se réservant de la compléter et de la former à son goût pendant les vacances annuelles. En trois mois et quelques jours il fait maison nette des pièces reçues avant lui et représente dix nouveautés, dont trois en trois actes et trois en cinq actes et à spectacle.

Le 16 mars, Alceste, tragédie grecque avec chœurs, d'Euripide, arrangée en trois actes, en vers, par Hippolyte Lucas, musique d'Elwart, grand prix de Rome et professeur au Conservatoire. Le mélange des chœurs et de la tragédie n'a pas fait bon effet et a alourdi une pièce

déjà suffisamment lourde. Ce spectacle, intéressant en somme, fit peu d'argent; on commençait à trouver qu'Hippolyte Lucas, fort expert dans l'art des adaptations, en abusait un peu trop : « Qui nous délivrera des Grecs et des Romains? » déclamait un jeune poète devant l'affiche de l'Odéon¹. (Randoux, Lemadre, Darcourt, Clément-Just; M<sup>mes</sup> Moreau-Sainti, Araldi, Frantzia, Corès.)

Le 23 mars, Le Manchon, comédie en deux actes, en vers, de M. Cordelier-Delanoue. Cette petite pièce rentre dans l'inépuisable catégorie des comédies où l'auteur croit pouvoir se passer d'observation et d'intrigue, parce qu'il parle la langue des dieux. Le public l'accueillit par des murmures. (Delaunay, Jourdain, Monjauze; M<sup>11e</sup> Fernand et M<sup>me</sup> Delvil.)

Le 26 mars, dans une représentation au bénéfice des indigents du quartier, entre deux pièces, on lut des vers inédits de d'Épagny, en l'honneur de M<sup>110</sup> Mars qui venait de mourir. Toute la troupe, costumée pour la circonstance, vint se grouper en scène autour du buste de la grande comédienne :

Adieu, Mars! sois heureuse au séjour à venir. En celui-ci toujours vivra ton souvenir. Toujours Paris dira: Je pleure et je regrette De l'esprit et du cœur la plus noble interprète.

Le dimanche 4 avril, Le paquebot, comédie en trois actes, en vers, de Méry, fit la plus heureuse traversée.

<sup>1.</sup> Il y eut même scandale : les sisseurs furent expulsés par la claque.

" Il a trouvé des tièdes brises, un ciel rayonnant de soleil, une mer bleue où sautaient les marsouins en belle humeur, ces précurseurs du beau temps; nul écueil n'a dressé sous la coque du navire sa crète de rochers angue leux; des rires bienheureux ont accompagné d'un bout à l'autre cette folle comédie 1. " Il y avait une idée comique dans cette pièce, idée pas bien neuve peut-être, mais qui pouvait donner matière à des quiproquos et à des incidents: il s'agissait de deux amoureux qui donnent la chasse à un barbon, tantôt dans un hôtel garni, tantôt sur un paquebot; malheureusement c'était insuffisamment traité pour le théâtre. Les vers, faciles et élégamment tournés, ont enlevé un demi-succès. (Delaunay, Alex. Mauzin, Roger, Monjauze; M<sup>mes</sup> Bonval, Delvil.)

Le 7 avril, La loge de l'opéra, drame en trois actes, en prose, de M<sup>me</sup> Anaïs Ségalas. Certaine marquise suit par jalousie son mari à l'Opéra, mais au lieu de découvrir une intrigue amoureuse, elle apprend un gros secret d'où découlent quelques situations mélodramatiques. Le public fut galant et, contre son habitude, applaudit. (Delaunay, Monjauze, Gaspari, Henry Vannoy; M<sup>mes</sup> Delvil, Fernand.)

Le 13 avril, Le Syrien, drame en cinq actes, en vers, de Latour de Saint-Ybars. Cette fois, Carthage ne s'est pas enrichie des dépouilles de Rome. Cette tragédie, car malgré son titre de drame c'est une tragédie dans toute son horreur, annoncée aux Français et retirée, dit-on, en faveur

<sup>1.</sup> Théophile Gautier, feuilleton théâtral de la Presse.

de l'Odéon, fut trouvée ennuyeuse. Il y avait cependant de beaux vers et des décors de Cicéri; malgré cela ce fut un insuccès. M<sup>me</sup> Dorval, dans un rôle de mère, fut admirable au quatrième acte. Pauvre grande artiste! ce devait être sa dernière création à l'Odéon. En 1849, après avoir perdu son petit-fils, son doux petit Georges, l'excellente femme, frappée au cœur, s'éteignit dans le désespoir et les larmes 1. (Randoux, Clément-Just, Ballande, A. Mauzin.)

Le 29 avril, La course a l'héritage, comédie en cinq actes, en vers, de Viennet. Des tirades d'épîtres coupées d'épigrammes ne constituent pas une pièce de théâtre; l'auteur s'en aperçut après son deuxième acte; le public, qui avait écouté d'abord avec bienveillance, se fâcha et siffla; bref ce fut encore un succès contesté, comme ceux qu'obtenait toujours le spirituel académicien. (Delaunay, Monjauze, Victor-Henry; M<sup>mes</sup> Fernand, Moreau-Sainti.) Un des interprètes s'était habillé comme l'auteur.

Le 15 mai, deux premières représentations: Au PE-TIT BONHEUR, comédie en un acte, en prose, de M. Prosper Poitevin, petit lever de rideau sans prétention, qui fut favorablement accueilli. (Blaisot, Jourdain, M<sup>mes</sup> Bonval et Delvil), et L'antiquaire 2 comédie en quatre actes, en vers, de M. Antony Thouret. On avait parlé de cette œuvre comme d'un ouvrage sérieux et plein de promesses; le public ne ratifia point l'opinion des amis de l'auteur et de la direction. Ce fut un insuccès très bruyant

<sup>1.</sup> Lire le poignant récit d'Alexandre Dumas père : la Dernière année de Marie Dorval, Paris, Librairie nouvelle.

<sup>2.</sup> Ce sujet a été souvent mis au théâtre.

et très complet : on ne laissa pas même annoncer le nom de l'auteur. (Alex. Mauzin, Monjauze, Blaisot, Henry Vannoy; M<sup>110</sup> Bonval).

Le 20 mai, dans une représentation au bénéfice de M<sup>ne</sup> Fernand, on donne une comédie en un acte, en vers, de M. Émile Coquatrix, déjà jouée au théâtre des Arts à Rouen: Il ne faut pas jouer avec le feu. Petit succès. (Delaunay, Monjauze; M<sup>ne</sup> Fernand.)

Le 22 mai, Egmont, drame en cinq actes et six tableaux, en vers, d'Alexandre Rolland. Cette imitation de la pièce de Gœthe eut un sort heureux, en dépit de son style quelque peu boursouflé. (Delaunay, Ballande, Clément-Just; M<sup>mes</sup> Maxime, Corès.)

Le 29, encore deux premières: Pythias et Damon ou l'Oreille de Denys, comédie en un acte, en vers libres à rimes croisées, de M. le marquis de Belloy, poétique fantaisie qui, jouée supérieurement par Delaunay (Damon), obtint un succès littéraire complet 1; et les Notables de l'endroit, comédie en trois actes en prose, imitation de la Petite ville de Kotzebue, par Charles Narrey. De l'observation, de l'esprit, un style malheureusement un peu languissant. Demi-succès. (Blaisot; Mies Bonval, Dupuis).

Le 6 juin, Corneille Chez Poussin, à-propos anecdotique en un acte, en vers, suivi d'un épilogue, de M. Ferdinand de Laboulaye. Succès obligé.

Le 7 juin, Nouvelles d'Espagne, comédie en un acte, en prose, de G. Vaëz, pièce agréable et spirituelle, réus-

<sup>1.</sup> Cette pièce passa au répertoire du Théâtre-Français en 1853.

sit brillamment. (Delaunay, Jourdain; M<sup>11es</sup> Fernand, Talini).

Le 8 juin, Spartacus, tragédie en cinq actes, en vers, de M. Hippolyte Magen aîné (d'Agen) « Dès les premiers « vers on crut avoir affaire à une tragédie pur sang, dans « le goût de Pertinax ou d'Arbogaste; bientôt on vit arri- « ver ce mélange de simplicité et de grandiose qui est le « caractère de la nouvelle école tragique et que l'on pour- « rait comparer au style gallo-roman, genre composite « qui a l'inconvénient de ne satisfaire ni les vieux ama- « teurs de la tragédie de l'Empire ni les admirateurs re- « froidis du drame moderne 1. » (Ballande, Clément-Just, Darcourt, Harville; M<sup>mes</sup> Frantzia et Meignan).

Le 10 juin, deux premières représentations: Une aventure de Panurge, comédie en un acte, en vers, de Ch. Fillieu (Dupeuty et Gabriel). Le public fit un excellent accueil à cette petite pièce (Roger, Vannoy; M<sup>ne</sup> Antheaume), ainsi qu'à Une provinciale, comédie en trois actes, en prose, de M. Adolphe Gondinet, sous le pseudonyme de A. Bellamy. (Roger, Jourdain, Monjauze, Mussa; M<sup>mes</sup> Delvil, Corès).

### 1847-1848.

La direction A. Vizentini ne date vraiment que de cette année théâtrale, car les pièces jouées précédemment venaient encore du fonds de Bocage. La nouvelle troupe, composée en grande partie de comédiens de l'ancienne admi-

<sup>4.</sup> Théophile Gautier, la Presse.

nistration, s'augmenta de quelques artistes de valeur, venant pour la plupart de province, et dont nous allons dire quelques mots: L'étoile, le premier sujet féminin, fut Marie Laurent. La vaillante comédienne, qui porte depuis trente ans sans faiblir, aux théâtres du boulevard, au Vaudeville, au Châtelet, à l'Odéon, le double héritage de M<sup>me</sup> Dorval et de M<sup>ne</sup> Georges, fit sensation dès ses débuts. La puissance et l'autorité de son talent furent très remarqués. Près d'elle on applaudit : Laurentine 1, la fille de Léon de Brécourt, régisseur général sous Bocage, une comédienne aimable et utile dans les soubrettes et les rôles de genre; Mue Maria Lopez, aujourd'hui Mue Charles Blanc; Mme Antheaume; l'excellente mère Grassau; M<sup>11e</sup> Martelleur, chargée des grandes coquettes; M<sup>mes</sup> Frantzia, Berthe; M<sup>11e</sup> Saint-Hilaire, soubrette qui venait de la Comédie-Française, où Mue Bonval allait prendre sa place; M<sup>mes</sup> Dupont et sa fille, M<sup>mes</sup> Michallet, Rivals, Henry, Raynès, Alberic, Talini, Bruneval, Blanche, Talieuter, Derouet, Marie Durey, Eugénie, Clara, Bonnet.

Le côté masculin était, à peu de chose près, le même: Delaunay comptait les jours qui le séparaient du Théâtre-Français et finissait son engagement de trois années; Randoux, Ballande, Jourdain, Husson, Harville, Osmont, Manuel, Roger, Forestier, Bellanger, Ernest, étaient toujours de la maison. Louis Monrose, fort mal avec Bocage, y rentrait. Dérosselle était de plus en plus apprécié; Lemaire, un bon acteur qui mourut chanteur à l'Opéra-

<sup>4.</sup> Plus tard Mme Victorien Sardou.

Comique, se faisait remarquer par son naturel, ainsi qu'Anselme Bert, qui allait se faire une situation au Théâtre-Français dans les rôles à manteaux.

Les nouvelles recrues étaient : Henri Luguet, le frère de Marie Laurent, un beau grand premier rôle venant faire confirmer à Paris ses succès de province 1. Léon Beauvallet, un des fils du sociétaire de la Comédie-Francaise, le collaborateur de Lambert Thiboust, son camarade au Conservatoire, comme lui très médiocre comédien, mais écrivain spirituel et fécond. Qui encore? Le jeune Lachèvre, second comique, neveu de Bocage; Baptiste, fils du grand comédien Baptiste aîné; Bonnet; Octave, le fils du père Lahire de la Chaumière, dont les étudiants d'alors ont gardé le gai souvenir, qui devait faire parler de lui plus tard comme prestidigitateur sous le nom de Clevermann; Desroches (Taunus) aujourd'hui officier d'équipement, et enfin le jeune Larochelle, lauréat du Conservatoire, le directeur actuel du théâtre de la Gaité, comédien souple et utile, comique d'avenir, un vrai homme de théâtre, ardent, infatigable, que la perspective de doubler L. Monrose et d'arriver péniblement à une situation médiocre peut-être, engagea rapidement dans la voie directoriale. Longtemps directeur-acteur des théâtres de banlieue, Larochelle fut assez heureux et assez habile pour réussir

<sup>4.</sup> Après avoir été longtemps une des colonnes du théâtre de la Porte-Saint-Martin (direction Marc Fournier), cet excellent acteur partit pour Saint-Pétersbourg comme régisseur général. C'est aujourd'hui le directeur du Théâtre-Déjazet. Il cherche à y acclimater la saine comédie.

dans cet aride et laborieux travail. On sait ce qu'il fit au théâtre Cluny et à la Porte Saint-Martin; aujourd'hui le petit comédien de 1847 est devenu, de par son énergie et sa probité, l'un des hommes qui honorent le plus la profession.

Ces cinquante-cinq artistes étaient conduits par Jules Vizentini, frère du directeur, un enfant de la balle, blagueur, spirituel, qui, comme régisseur parlant au public, fit souvent preuve de sang-froid et d'esprit d'à propos.

Le 30 septembre, réouverture par Isabelle de Castille et le prologue obligé: Le passé et l'avenir, un acte en prose et vers, de MM. Michel Carré et Charles Narrey. Promettre est le but de ce genre de pièces; celle-ci remplit son programme ni mieux ni plus mal que les précédentes. On remarqua et on applaudit une critique assez vive de la littérature marchande. Un personnage (Jourdain) lançait sur le second Théâtre-Français des prophéties sinistres; un autre, représenté par Delaunay, lui répondait ainsi:

N'écoutez pas, messieurs, ce prophète menteur :
C'est en vain qu'il nous raille et veut nous faire peur.
L'Odéon, grâce au ciel, s'est armé de courage,
Et, certain de votre appui,
Peut braver l'indigne outrage
De tous les mécontents déchainés contre lui.

Le drame en cinq actes, en vers, de Jules Baget : Isabelle de Castille, qui finissait la soirée, fut un insuccès. L'auteur porta bravement le fer et feu dans ses tirades interminables, réduisit sa pièce à quatre actes, et se fit

mieux écouter le second jour. (M<sup>mes</sup> Marie Laurent; MM. Randoux, Ballande, Darcourt et Baptiste).

Le 1<sup>er</sup> octobre, Promettre et tenir, comédie en un acte, en prose, de M. Aug. Jouhaud. L'auteur a bien prouvé que promettre et tenir sont choses différentes: sa faible petite pièce n'avait que le souffle, le public eut l'indulgence de ne pas renverser cette fragilité,

Le 9 octobre, Un valet sans livrée, comédie en un acte, en prose, de MM. Léonce et Moléri, réussit.

Le 20 octobre, REGARDEZ, MAIS NE TOUCHEZ PAS! comédie de cape et d'épée en trois journées, en prose, de Théophile Gautier et Bernard Lopez. Un certain don Gaspar sauve la reine d'Espagne emportée par un cheval fougueux. Un drôle s'attribue cette action, sans savoir qu'une vieille loi du pays dit que tout homme qui touche à la reine sera pendu. De là, imbroglio et quiproquo. Succès (L. Monrose, Luguet; M<sup>ile</sup> Saint-Hilaire).

Le 28 octobre, L'homme propose et dieu dispose, comédie en trois actes, en prose, de M. Adolphe Gondinet (sous le pseudonyme d'A. Bellamy). Titre bien solennel pour un sujet de vaudeville : c'est l'histoire d'un brave homme d'oncle qui voit tous ses projets troublés par un coquin de neveu. Du naturel, de la gaieté dans les détails, firent obtenir à cette pièce un demi-succès. (Luguet, Lemaire, Desroches, Lachèvre; M<sup>mes</sup> Alberic, Grassau.)

Le 6 novembre, La couronne de France, comédie en trois actes, en vers, de Louis Monrose et Hippolyte Lucas. Pièce assez comique. Vers agréablement tournés pour la scène. L'auteur, qui jouait dans sa comédie le rôle de

Clément Marot, vint annoncer sa paternité au parterre en ces termes: « Messieurs, je suis le coupable, et pour qu'on ne dise pas : il fut maraud, soyez cléments! » (Luguet, Roger; M<sup>mes</sup> Laurentine, Martelleur).

Le 17 novembre, Faute d'un pardon, drame en cinq actes, en prose, de MM. Paul Foucher et Alex. Jarry. Cet arlequin dramatique, fait de morceaux pris à *Une chaîne*, de Scribe, et surtout trop inspirée, dit-on, de *Fernande*, la délicieuse nouvelle de Jules Sandeau arrangée par un auteur expert dans le métier, obtint un succès de larmes. M<sup>me</sup> Laurent fut très applaudie dans le rôle principal. (Delaunay, Luguet, Roger, Jourdain, Anselme; M<sup>me</sup> Talini).

Le 28 novembre, EN BONNE FORTUNE, comédie en un acte, en prose, de Charles Narrey, petite pièce dans le genre de Marton et Frontin, d'Indiana et Charlemagne et de toutes les saynètes à deux personnages, fut très bien jouée par L. Monrose et M<sup>11e</sup> Laurentine, et partant bien accueillie.

Le 30 novembre, Les Geais, comédie en deux actes, en vers, de M. Jules Watrin. C'est la fable de La Fontaine, sur laquelle on a semé quelques scènes agréables et plusieurs centaines d'alexandrins plus ou moins prosaïques. Demisuccès. (Delaunay, Anselme, Micheau; M<sup>mes</sup> Saint-Hilaire, Talini).

Le 10 décembre, Les tribulations d'un grand homme, comédie en trois actes, en prose, de M. Frédéric Béchard, tournait plaisamment en ridicule les vertueux candidats à la députation qui n'ont de patriotisme et d'indépendance

qu'en paroles. Réussite. Vizentini frère annonça l'auteur en ces termes : « Messieurs, M. Béchard me prie de vous remercier de l'honneur que vous avez bien voulu lui faire d'assister à son premier ouvrage. » (Lemaire, Harville, Roger; M<sup>mes</sup> Laurentine, Michallet.)

Le 16 décembre, Les Atrides, tragédie en cinq actes, en vers, par Arthur Ponroy. Chute terrible. Jamais le public de l'Odéon ne s'est montré si féroce. Le quatrième acte seul fut écouté un instant, grâce à une jolie scène jouée avec autorité par Randoux et M<sup>11e</sup> Frantzia. « Les « Grecs et les Troyens ne se disputèrent pas avec plus « d'acharnement le cadavre d'Hector, que le parterre, divisé en deux camps ennemis, les lambeaux de cette tragédie : ils étaient debout poussant des clameurs, frappant du pied le parquet et les banquettes, soulevant autour d'eux des nuages de poussière; leurs bras et leurs poings battaient l'air en guise d'étendards et de drapeaux; ils se menaçaient du geste, ils s'attaquaient de la voix, ils se dévoraient des yeux, et l'aigre cri des sifflets se mêlait, en jets discordants, à l'ardente symphonie des bravos.

« Le combat, de matériel qu'il était, se convertit en « lutte oratoire : un homme, un héros se dresse soudai- « nement sur les bancs de l'orchestre; il est du parti de « Ponroy : il tient pour les Atrides; son geste commande « le silence; sa voix s'émeut en vives apostrophes ; il « reproche à l'armée sifflante sa fureur aveugle et sa « férocité; il l'attaque sur le point d'honneur; il s'efforce « de lui faire honte de sa violence : O jeunesse des

« écoles, s'écrie-t-il d'un ton irrité et pathétique, ô jeu-« nesse! est-ce là ce qu'on devait attendre de vous? Il « dit et se débat héroïquement au milieu d'une immense « clameur; on voit que c'est un Démosthène convaincu, un défenseur tout prêt à mourir pour sa cause; il ris-« querait sa vie pour Agamemnon; il se ferait mettre en pièces pour Egysthe; il subirait le martyre, l'épreuve « du chevalet et de la poix bouillante, pour les vers et « les tragédies de M. Arthur Ponroy. Rare abnégation! « dévouement magnifique qu'on ne saurait trop célébrer « dans un temps comme le nôtre, où les croyances sont changeantes et les cultes volages! Dans le camp opposé on se tait d'abord : si forte virum quem conspexere silent; puis, du milieu de ce silence d'étonnement, une voix sort, et un jeune orateur se lève pour répliquer « aux foudres de l'orchestre; mais quel orateur et quelle voix! une clarinette qui détonne, un matou qu'on étrangle, une lame de couteau qui crie sur le marbre, un perroquet enrhumé, ont des notes plus moëlleuses et plus douces : « Sans préjuger le mérite de la pièce! » s'écrie le jeune Cicéron,... il disait, et tout à coup une main ennemie, tombant sur son chapeau, lui donne ce « qu'on appelle un renfoncement, et l'orateur disparaît « sous les banquettes, enseveli dans son premier triom-« phe 1. »

L'année finit par une soirée non moins mouvementée, le 30 décembre, avec deux premières représentations:

<sup>4.</sup> Nestor Roqueplan, Feuilleton théâtral du Constitutionnel.

CÉCILE LEBRUN ou Ma fille est duchesse, comédiedrame en cinq actes, en prose, d'Ancelot. Le nom de cet académicien d'esprit et de talent suffisait alors pour exaspérer le jeune public de l'Odéon. Aussi sa pièce ne futelle pas entendue. Au premier acte, un chant plaintif comme celui d'un accordéon fit frémir la salle et troubla l'exposition. Au second, les aboiements d'une meute effaouchée retentirent sans relâche. Au troisième acte, on fit un tel vacarme que Jules Vizentini parut en scène, et, après trois saluts dont la grâce et le pittoresque ne se sauraient décrire, dit au parterre : Messieurs, imitez cet Athénien qui disait : « Frappe! mais écoute! » Cette péroraison pleine d'à propos redoubla la gaieté générale. Au quatrième acte, descente du commissaire de police dans le parterre, allocution paternelle de ce magistrat, à la suite de laquelle on expulsa quelques récalcitrants. Le cinquième acte, écouté avec un silence glacial, fut troublé seulement vers la fin par un sextuor de ronflements ironiques. A la chute du rideau, tous les vents sont déchaînés; Vizentini reparaît pour déclarer que M. Ancelot désire garder l'anonyme 1. (Delaunay, Luguet; Mmes Martelleur et Grassau.)

On pouvait craindre que la soirée, commencée si bruyamment, ne se continuât de même; il n'en fut rien. Le dernier banquet de 1847, comédie-revue avec couplets, en deux actes et trois tableaux, en vers, de Camille

<sup>4.</sup> On rejoua une seconde fois cette pièce le 5 janvier; elle ne fut guère plus entendue.

Doucet, obtint un très-vif succès. Une revue à l'Odéon, et d'un auteur à qui l'on songeait déjà peut-être à l'A-cadémie!

Le bien et le mai se disputent l'année qui vient d'expirer, afin de décider auquel de ces deux génies elle doit appartenir. Balsamo fait défiler, devant le compère Odéon XXII, tous les événements importants de 4847. Roger représentait Basalmo; Larochelle imitait, — mal, du reste, — Frédérick-Lemaître dans le Chiffonnier de Paris; Délaunay jouait le rôle d'un homme du peuple qui vante l'Odéon et les spectacles à bon marché. Enfin Luguet et M<sup>10</sup> Antonie, flonflonnaient comme de simples colonels du Gymnase. La pièce finissait sur ce couplet au public chanté par le fils du directeur, Albert Vizentini, « jeune prodige âgé de sept ans, » disaient les journaux de théâtre. L'excellent musicien, qui fut plus tard directeur du théâtre de la Gaîté, chantait avec un petit air décidé qui fut trouvé impayable :

#### LE PETIT AUTEUR :

- "« L'auteur m'a dit en me serrant la main:
- « Ami, pour moi, va parler au parterre.
  - « Daignez ce soir m'applaudir, et demain
  - « Je vous prierai d'applaudir mon confrère.
    - « L'année est morte, une autre vient.
      - « Elle devient
      - « La seule reine.
      - « L'espèce humaine
      - « Est faite ainsi.
    - « Tous sont ingrats, et nous aussi. »

### 1848.

La première nouveauté représentée dans cette année célèbre fut, le 10 janvier: Amour et bergerie, comédie en un acte, en vers, de Jules Barbier, petite pièce d'une simplicité tout à fait champêtre, qui réussit. « Cette poésie n'est point virile encore, mais elle a le charme naturel de l'adolescence; les hexamètres de M. Barbier sont encore couverts de poil follet; rasez-les souvent et de près; le duvet devenant barbe, on en fera des sapeurs, ils ont déjà tous la taille, douze pieds <sup>1</sup>. » (Delaunay, M<sup>mo</sup> Grassau.)

Le 15 janvier, le Protégé de Molière, comédie en un acte, en vers, de MM. P.-J. Lesguillon et Déaddé Saint-Yves. Le protégé de Molière, c'est Racine, épris de la Béjart, qui le vient consulter sur ses tragédies. Rien à signaler dans cet à propos, hormis quelques vers à l'adresse du public de l'Odéon, que Lesguillon avait ajoutés afin de le gagner pour une grande pièce de lui, alors en répétition, et qui devait passer quelques jours après. Delaunay fut charmant dans le rôle de Racine. (Larochelle, Anselme; M<sup>mes</sup> Martelleur et Saint-Hilaire.) Outre cet à propos, on lut une pièce de vers de Jules Barbier, et Lemaire chanta une cantate.

Le 8 février, Lesguillon donne sa comédie en cinq époques, en prose, Le dernier Figaro, ou Cinq journées

<sup>1.</sup> A. Lireux, Feuilleton du Messager des Théâtres.

d'un siècle. Première époque : l'ancien régime ; deuxième époque : la République; troisième époque : l'Empire; quatrième époque : la Restauration ; cinquième époque : Aujourd'hui. « Figaro, dit l'auteur dans sa préface, « est « la personnification de la France luttant avec gaieté, « courage et esprit, contre les oppressions nobiliaires ou « politiques ». Soit; quoique l'entremetteur du comte Almaviva, le gai faquin que Beaumarchais a immortalisé, le valet peu scrupuleux que l'on connaît, nous paraisse une singulière personnification de notre pays. Cette donnée trop large et visant trop à la philosophie, n'était pas assez théâtrale: chaque acte recommençait une nouvelle pièce. Le public, alléché par le titre et par les scrupules de dame Censure, qui retint longtemps la pièce dans ses cartons, vint en foule; mais après une heure de patience, il n'écouta plus, et pendant les longueurs passa son temps à chanter : la Carmagnole, Guerre aux Tyrans et la Marseillaise. On finissait par une ronde dite par toute la troupe sur l'air des Girondins. En voici le couplet final :

- « Renversons les vieilles idoles,
- « Tous en frères serrons la main
- « Aux jeunes soldats des écoles,
- « Avant-garde du genre humain.

#### TOUS

- « Mourir pour la patrie!
- « C'est le sort le plus beau, etc. »

L. Monrose jouait Figaro (Delaunay, H. Luguet, Jourdain, L. Beauvallet; M<sup>mes</sup> Michallet, Talini, Laurentine). Le 13 février, on accueillit favorablement Un Hidalgo

DU TEMPS DE DON QUICHOTTE, comédie en un acte, en vers, d'Emile Coquatrix, jouée déjà avec succès à Rouensur le théâtre des Arts. (Larochelle, Roger, L. Beauvallet, Anselme; M<sup>mes</sup> Saint-Hilaire, Alberic, Blanche.)

Le 17 février, Le Collier du Roi, comédie héroïque, en un acte, en vers, d'Hippolyte Lucas, réduction d'un drame de don Francisco de Rojas: Garcia del Castanar, joué un an auparavant par la troupe espagnole à la salle Ventadour. Succès. (Larochelle, Randoux, Ballande, L. Beauvallet; M<sup>mes</sup> Frantzia, Saint-Hilaire.)

Le 20 février, Le déshonneur posthume, comédie en un acte, en prose, d'Armand Durantin (Roger; M<sup>110</sup> Angèle Gonzalès).

Relâches les 24, 25 et 26, à cause de la Révolution. Rien à signaler d'intéressant à ce sujet à l'Odéon. Le dimanche 27 on joua, au bénéfice des blessés : Roméo et Juliette, En bonne fortune, le Débutant, avec Laferrière, le Voyage à Dieppe et le Voyage interrompu, treize actes, entremêlés de chants patriotiques. Cette représentation n'ayant pas produit ce qu'on espérait (on fit 628 fr. 25 de recette), on en organisa une autre qui eut lieu le 5 mars. Entre une cantate : le Triomphe du peuple, et des vers de Cordellier - Delanoue sur la Révolution, on donna l'Hotel César, une comédie en un acte, en vers, de Lambert Thiboust, alors élève du Conservatoire. Cette pièce aimable et gaie arrivait assez mal à propos au milieu de cette atmosphère de combat. Elle fut cependant écoutée et même applaudie. C'était la première œuvre dramatique du charmant et spirituel vaudevilliste à qui

le théâtre contemporain doit tant de nombreux et gais succès. (Delaunay, L. Beauvallet, Anselme, Lachèvre; M<sup>110</sup> Alberic.)

Le 9 mars, La Fille d'Eschyle, étude antique en cinq actes, en vers, de Joseph Autran. Alexandre Dumas fils avait présenté cette pièce à son père, qui l'avait reçue pour son Théâtre Historique; des circonstances imprévues en ayant empêché la représentation au boulevard du Temple, le bon Dumas père la porta lui-même à Vizentini, qui l'accueillit comme un sauveur et qui, espérant avec cette œuvre conjurer la faillite qui le menaçait, la monta immédiatement avec un certain luxe. Ce fut une belle soirée. Les plus illustres écrivains tinrent à honneur d'assister à ce début intéressant.

Voici, dans toute sa simplicité et sa grandeur, le sujet du poème dramatique d'Autran: Sophocle vient de remporter le prix au concours tragique. Eschyle, vaincu pour la première fois, s'en va seul, désespéré, par les chemins; de jeunes fous le raillent. Sophocle qui survient les chasse avec indignation; puis, s'inclinant respectueusement devant le grand poète, il lui avoue qu'il aime sa fille Méganire. Eschyle, qui souffre de la voir éprise de Sophocle, se condamne au bannissement pour ne pas assister à leur hymen. Moins heureux qu'Œdipe, il va partir sans Antigone; à cette idée le cœur de Méganire se brise; elle jette un long adieu à celui qu'elle aime, et prend tout en larmes, appuyée à l'épaule de son père, le chemin douloureux de l'exil. Sophocle avait l'amour, il aura la gloire et l'immortalité.

« Du premier coup, M. Autran a conquis l'escabeau « d'ivoire sous le portique de marbre blanc où trônent « les demi-dieux de la pensée; sa poésie a le rythme, le « nombre et l'harmonie, » dit Théophile Gautier, qu'on ne saurait trop citer quand il s'agit de poésie. Une acclamation immense, unanime, accueillit le nom de l'auteur. Demandé par la salle entière, avec la plus vive insistance, Autran parut sur le théâtre, conduit par Vizentini et A. Dumas: en sortant de scène il s'évanouit. Les acteurs, Laferrière ¹ et Marie Laurent surtout, eurent bonne part dans ce beau succès. On applaudit aussi la musique d'Auguste Morel, très harmonieuse et très bien appropriée au sujet ² (Randoux, Darcourt, Ballande; M<sup>mes</sup> Dupont et Antonie).

Le succès de la *Fille d'Eschyle* ne fit pas illusion longtemps au malheureux directeur de l'Odéon. La seconde représentation produisit 150 francs de recette, et la troisième 160. Vizentini, qui n'avait pu payer les appointements de février, perdit la tête et, désespérant de

- 1. Ces quatre vers, adressés par Sophocle aux insulteurs d'Eschyle, firent un tel effet, que Laferrière dut les répéter:
  - « Va-t-en, lâche troupeau que la débauche énerve!
  - « Je ne reconnais plus le peuple de Minerve.
  - « Oui, partout où le vice impudent s'étala
  - « Je me suis toujours dit : Le peuple n'est pas là. »
- 2. La Fille d'Eschyle obtient, en juin 1850, avec la Gabrielle d'Émile Augier, le prix Montyon de 10,000 fr. décerné par l'Académie française « à la meilleure pièce de théâtre représentée depuis dix ans. 7,000 fr. furent accordés à Augier, 3,000 fr. à Autran.

faire face à ses engagements, partit le 14 mars pour la Belgique 1.

#### DÉBUTS.

4 mars 1847, M. Boudeville et M<sup>11e</sup> Maria Lopez dans les Jeux de l'amour; 8 mars, M<sup>me</sup> Fatton dans Andromaque: 27 mars, M<sup>11e</sup> Berthe, dans le Manteau; 3 mai, M<sup>mes</sup> Marie Durey et Gagneur dans Andromaque; 12 mai, M<sup>11e</sup> Frantz dans Dorine; 29 mai, M<sup>me</sup> Dupuis, du Palais-Royal, dans les Notables de l'endroit; 7 novembre, M. J. Olivier et M<sup>11e</sup> Holbenn dans l'École des Maris; 21 octobre, M. Delacroix dans Clotilde; 27 octobre, M. Micheau dans l'École des femmes, 13 décembre, M<sup>11e</sup> Antonie, dans Andromaque.

REPRISES, REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES.

7 mars 1847, Hamlet; le 11, Crispin médecin; le 14, bénéfice de M<sup>me</sup> Dorval qui joue Marie-Jeanne, sa der-

## 4. Recettes faites sous la direction Vizentini:

| Octobre  | 22,700 fr. |
|----------|------------|
| Novembre | 21,664     |
| Décembre | 45,577     |
| Janvier  | 20,846     |
| Février  | 17,352     |
| Mars     | 3,381      |

Or, l'Odéon avait alors 25,500 fr. de frais mensuels. (Voir une lettre de Vizentini, Bruxelles, 23 mars, et la réponse des délégués : J. Olivier Ballande, Lemaire aîné, du 27 suivant.)

nière création au boulevard; Laferrière paraissait dans le Débutant (ce spectacle fut donné plusieurs fois); le 27, bénéfice de Klein avec Bouffé dans la Fille de l'Avare et Levassor dans des chansonnettes; le 18 avril, bénéfice; le 22, rentrée de M<sup>11e</sup> Maxime dans les Horaces, le 24, bénéfice de M<sup>lle</sup> Berthault avec le concours de M<sup>mes</sup> Déjazet, Suzanne Brohan, Doche; le 25, bénéfice de M<sup>me</sup> Naptal-Arnault: on joue la Closerie des genêts et Chatterton mourant, monologue composé et joué par le mari de la bénéficiaire; le 26, reprise des Templiers de Raynouard; le 9 mai, bénéfice des indigents, avec Ch. Potier dans le Bourgmestre de Saardam; le 20 mai, bénéfice de M<sup>110</sup> Fernand, où nous trouvons entre autres curiosités, M<sup>me</sup> Doche chantant la Lisette; le 23, reprise de Pierre de Portugal; le 17 octobre, la Partie de chasse de Henri IV; le 13 novembre, au bénéfice de la caisse des auteurs: rentrée de Monrose dans le Mariage de Figaro; le 2 décembre, première à ce théâtre de l'Ami Grandet, comédie en trois actes, en prose, d'Alexis Comberousse et Ancelot (Vaudeville, 24 octobre 1834); le 19 décembre, on reprend Mue de Belle-Isle à ce théâtre pour Marie Laurent; le 24, elle joue Camille des Horaces, puis successivement: Phèdre, Clotilde et Tancrède; le 2 janvier 1848, le Malade imaginaire, avec trois futurs directeurs: Larochelle, Roger et Albert Vizentini, ce dernier jouant la petite Louison.

Le 21 janvier, première à ce théâtre du Béarnais 1,

<sup>4.</sup> Représenté au Théâtre-Français le 23 octobre 4844.

comédie de Ferdinand Dugué; reprise de la Main de sang; le 24, reprise d'Antony, avec Laferrière et M<sup>me</sup> Laurent; 18 janvier, bénéfice: Elle est folle, avec M. Volnys et la Perruche, opéra-comique; le 5 février, bénéfice d'Henry Vannoy: Antony et le Débutant; à partir du 1<sup>er</sup> mars, on chante des chants patriotiques, le Ca ira et la Marseil-laise<sup>1</sup> tous les soirs.

4. La Marseillaise, chantée par toute la troupe, faisait recette. On monte, à l'occasion de la révolution : Charles IX, la Mort de César, Brutus et Guillaume Tell.

# CHAPITRE XVI

1848-1849. — Les comédiens en société. — Alex. Mauzin commissaire du gouvernement. — Les Páques Véronaises. — Werner. — Macbeth. — La Reine d'Espagne. — Rachel ou la belle juive. — Fin de la petite république odéonienne.

Le 15 mars, en apprenant la fuite d'Augustin Vizentini, les comédiens tinrent conseil et résolurent de continuer les représentations en société, au prorata des appointements. « L'Odéon fermé, dirent-ils dans une lettre adressée aux journaux, eût ressemblé à une vicuime de notre belle République, que nous voulons « servir par tous les moyens en notre pouvoir. » Continuer, c'était plus facile à dire qu'à faire : les frais, on l'a vu, montaient alors à 800 francs par jour; avec la société au prorata on n'avait pas à payer d'appointements aux artistes, c'est vrai; mais, outre qu'il fallait vivre, il fallait encore débourser 250 francs chaque soir pour le gaz, les affiches, etc.; où les prendrait-on? Dans la plupart des théâtres de Paris, les recettes étaient descendues

au-dessous de 400 francs; l'Odéon, pauvre exilé, sans argent en réserve, sans pièces nouvelles à l'étude, feraitil donc mieux que les autres? ce n'était guère probable.
« Essayons! » dirent intrépidement les comédiens; ils nommèrent un conseil d'administration présidé par Lemaire, avec Olivier et Ballande comme vice-présidents, Husson et Osmont, secrétaires; chacun se cotisant, on réunit tant bien que mal les premiers frais; le ministre de l'intérieur promit la subvention, et l'Odéon resta ouvert.

Jusqu'à la fin du mois, la troupe reste entière. Les Victimes cloîtrées reparaissent sur l'affiche, ainsi que le Duel sous Richelieu, M'11e de Belle-Isle, Les Mémoires du diable, enfin ce qu'on peut donner de mieux pour attirer le public, et la moyenne n'atteint même pas 140 francs. L'essai parut suffisant à Mme Laurent, qui partit en Belgique retrouver l'excellent baryton Quilvéré, son mari, à H. Luguet, qui signa avec le Vaudeville, à Mmes Martelleur, Henri, Lopez et Grassau. L'ébauche de gouvernement provisoire à peine commencée se disloquait ainsi de tous côtés : Delaunay entrait à la Comédie-Française, où il débuta dans La rue Quincampoix de M. Ancelot, après avoir paru dans La Grange du Roi attend et joué le Menteur; Laferrière n'avait pas voulu du prorata. Le moment était critique; le désir de conserver la subvention, appoint important dans ces temps malheureux, arrangea tout.

Réduite d'un tiers, la troupe s'organise à nouveau; une société composée de douze parts de 400 francs, divisées elles-mêmes en 3/4 et 1/2 parts, fut instituée pour

une année sur le modèle de la Comédie-Française <sup>1</sup>, avec approbation du ministre et promesse de 60,000 francs de subvention.

Jusqu'au mois de septembre, on voit défiler tour à tour sur la belle scène de la rive gauche, dans des représentations extraordinaires, les chanteurs de l'Opéra, de l'Opéra-Comique, les acteurs de l'Ambigu, du théâtre Beaumarchais, des Folies-Nouvelles, et les musiciens hongrois, « habitués aux voyages, » sans augmenter les recettes, hélas! Les plus clairs profits sont encore les relâches, à cause de la subvention; aussi en fait-on le plus qu'on peut. De temps en temps, la première représentation d'un

| 4. Voici la liste des sociétaires, avec leur part dans l'exploitation : |                                                |                                                    |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----|
| 4                                                                       | sociétair                                      | es à part entière : L. Monrose, Ballande, Randoux, |       |    |
|                                                                         |                                                | Jourdain                                           | 4,600 | )) |
| 2                                                                       | -                                              | à 300 fr. par mois : Darcourt, Léon                | 600   | >> |
| 2                                                                       | _                                              | à 250 fr.: Mmes Frantzia et Michallet              | 500   | )) |
| 5                                                                       | 5 — à demi-part : Baptiste, Lemaire, Lachèvre, |                                                    |       |    |
|                                                                         | 1                                              | Roger; Mme Antheaume                               | 4,000 | )) |
| 7                                                                       | -                                              | à 450 fr. : Anselme, L. Beauvallet, Harville,      |       |    |
|                                                                         |                                                | Olivier; Mmes Dupont mère, Laurentine,             |       |    |
|                                                                         |                                                | Derouet                                            | 4,050 | >> |
| 2                                                                       |                                                | à 125 fr.: Larochelle, Osmont                      | 250   | )) |
| 5                                                                       |                                                | à 400 fr.: Mmes Alberic, Dupont fille, Antonie,    |       |    |
|                                                                         |                                                | Durey, Letourneur                                  | 500   | )) |
|                                                                         |                                                |                                                    | 5,500 | "  |
| Les pensionnaires : Barbier, Husson, Forestier, Mme Talini,             |                                                |                                                    |       |    |
| touchaient 75 fr. par mois. Bellanger, Bertin, Desroches,               |                                                |                                                    |       |    |
| touchaient 50 fr. A ajouter: 6 choristes, l'orchestre, les              |                                                |                                                    |       |    |
|                                                                         |                                                | és, le contrôle, soit                              | 3,869 | 66 |
|                                                                         |                                                | Total : frais du mois                              | 9,369 | 66 |

11.

49

petit acte insignifiant indique que l'Odéon à toute extrémité se cramponne encore à la vie.

En trois mois et demi, du 15 mars au 1er juillet, les vingtsix sociétaires se partagent au prorata près de 4,000 francs: c'est la misère et la faim, comme on voit; une manne inespérée va permettre heureusement de sortir de cet état pitoyable. Après les terribles journées de juin, les recettes descendirent encore dans tous les théâtres; la faillite, que quelques directeurs avaient conjurée, se montrait menacante ; l'Assemblée nationale eut souci de cet état. M. Senard, ministre de l'intérieur, demanda à la Chambre des députés une indemnité de 680,000 francs pour venir en aide aux directeurs et artistes parisiens; cette intelligente et généreuse proposition, appuyée avec la plus grande chaleur par Victor Hugo 1 et Félix Pyat, fut votée à une grande majorité; sur cette indemnité, les comédiens de l'Odéon touchèrent 45,000 francs! la joie fut grande dans la petite république de la rive gauche. Le 1er septembre, les appointements étaient payés, et l'on était tout à fait au pair.

C'était bien d'avoir pu franchir heureusement ces temps difficiles, mais la saison théâtrale commençait; il fallait mieux. Des spectacles usés, des représentations à

<sup>1. «</sup> Les théâtres de Paris », dit le grand poète dont on est sur de trouver le nom dans toutes les généreuses initiatives, « sont pour les « Parisiens, ce peuple éminemment sensible et intelligent, un calmant « efficace et souverain. Pour ce peuple, qui a tant d'analogie avec le

<sup>«</sup> peuple athénien, les joies de l'intelligence sont un besoin, et un besoin

<sup>«</sup> tellement pressant, qu'on peut dire qu'un attroupement résisterait

<sup>«</sup> difficilement à un spectacle gratis. »

bénéfice, de temps en temps un petit acte sans intérêt ne justifiaient pas suffisamment les 60,000 francs de subvention; il fallait absolument donner du nouveau, et pour décider les auteurs à franchir les ponts, une direction unique, une administration responsable étaient de première nécessité; le ministre le comprit : Alexandre Mauzin <sup>1</sup>, commissaire du gouvernement depuis le mois de mai 1848, fut mis à la tête des comédiens associés.

Entré en fonctions en juillet, le nouvel administrateur entreprit avec le zèle le plus louable la galvanisation de l'Odéon; il alla frapper aux portes des plus illustres auteurs dramatiques contemporains et leur offrit jusqu'à 6,000 fr. de prime et un bénéfice sur toute recette dépassant 1,000 francs; peine perdue. Victor Hugo répondit qu'il était trop absorbé par la politique; Alex. Dumas, à qui il demandait un Faust d'après Gœthe, proposa de le faire faire par son fils; Balzac, pressé d'argent, accepta et commença un Richard Sauvage qui ne se composa jamais que d'un monologue; E. Deschamps seul tira de ses cartons sa traduction de Macbeth, qui sommeillait là depuis près de vingt ans. Cette œuvre intéressante, montée immé-

4. Cet excellent acteur, qui eut l'honneur de créer avec un grand succès le don Salluste de Ruy-Blas, au théâtre de la Renaissance, avait débuté à la Comédie-Française, en 4830, dans les premiers rôles. Au théâtre de Rouen, à la Porte-Saint-Martin, à l'Ambigu, où il passa tour à tour, il fit remarquer ses hautes qualités dramatiques. De 4837 à 4838, il rentre à la Comédie-Française; nous le retrouvons à l'Odéon de 1842 à 4847. Après avoir été commissaire du gouvernement, avec 5,000 fr. de traitement, de mai 4848 jusqu'en 4853, il fut remplacé à cette époque. Aujourd'hui, le vieux comédien est employé supérieur à la préfecture de la Seine.

diatement et avec un certain éclat, fit des recettes très honorables pendant deux mois; ce fut la seule pièce saillante de l'année théâtrale 1848-1849.

Les étranges animaux à conduire que les comédiens! disait Molière, qui devait bien les connaître; malheureux on se soutenait, heureux l'on se disputait tous les jours; le ministre était assailli de réclamations et de plaintes. Quand le privilège d'une année concédé à la société fut expiré ou sur le point de l'être, comme les grenouilles de la fable, les comédiens de l'Odéon demandèrent un roi; les uns étaient pour Ballande, les autres pour Léon, d'autres pour le père de Rachel qui se présentait aussi; deux ou trois, mieux avisés, demandaient de continuer en société; Bocage profita de cette discorde pour poser de nouveau sa candidature. Entre Ballande ¹ et lui le ministre n'hésita pas. Le 1<sup>er</sup> avril 1849, la société du second Théâtre-Français avait vécu.

Signalons à l'avoir de cette petite république dramatique que, sous elle, dans des temps sans précédents comme misère, l'Odéon resta ouvert toute l'année. Ainsi en 1848 seulement, on n'eut point cette triste fermeture annuelle qui détruit tous les ans la troupe et le répertoire, et qui fait ressembler l'Odéon, avec ses galeries désertes, à quelque cloître abandonné. Cette innovation et la pièce d'Émile Deschamps, voilà ce qu'il convient d'applaudir sans réserve dans cette période intérimaire.

<sup>1.</sup> En mars, Ballande sollicita la direction à ses risques et périls, avec un apport de 25,000 fr. (Voir son *Mémoire*, 4 p. in-4°.) — Un arrêté ministériel du 1° avril 1849 nomma Bocage directeur.

Voici quelles furent les pièces nouvelles données alors : Le 2 avril, Le Tyran d'Yvetor, comédie en un acte, en vers, de M. Lelion-Damiens, quoique extrêmement faible, réussit. (Larochelle, Osmont, Husson; M<sup>mes</sup> Antheaume, Talini.)

Le 10 avril, L'ÉLU DU CLOCHER ou les Élections en 1846, spirituelle comédie en un acte, en vers, de A. Durantin, qu'on accueillit sous la République aussi indulgemment qu'on eût fait sous la monarchie (Larochelle, Jourdain, Husson; M<sup>mes</sup> Lopez, Durey). Le même soir, signalons un dialogue satirique à deux personnages: La Métrophobie, de M.J.-M. Cournier. Cette poésie, dialogue dans le genre du Dupont et Durand de Musset, était dite par L. Beauvallet et Jourdain.

19 avril, Le Gentilhomme de 18/17, comédie en deux actes, en vers, de M. Alfred Jarry, obtient un franc succès. Il s'agit du fils d'un bonnetier qui se donne des aïeux, qui tranche du grand seigneur, en faisant la cour à la femme d'un ami, et qu'un certain commandant, frère de la dame, démasque au dénouement. (Roger, Olivier; M<sup>me</sup> Letourneur.)

Le 7 mai, Le Billet blanc, comédie en un acte, en vers, de M. Bauduin de Wiers. Cette petite pièce, qui n'a pas été imprimée, fut donnée si mystérieusement, qu'il nous a été impossible d'en découvrir le plus petit compte rendu. Nous savons seulement qu'elle était interprétée par Larochelle, Harville, Montet, L. Beauvallet; M<sup>mes</sup> Antheaume, Talini et Blanche.

Le 13 mai, Les Paques véronaises, drame en quatre

actes, en vers, de MM. L. Judicis et Alphonse Arnault. Les quelques spectateurs qui assistèrent à la représentation de cette pièce dirent que le talent n'y manquait pas. Après trois soirées sans recettes, les auteurs la retirèrent pour la porter au théâtre de l'Ambigu 1. (Roger, Darcourt, Harville, Lachèvre, Baptiste, Osmont, Barbier; M<sup>lle</sup> Antonie.)

Le 25, Lambert Thiboust donne un nouveau petit acte, en prose cette fois: Une heure en Bretagne. Ce n'est qu'une nouvelle édition du *Mari et l'amant* de Vial: il s'agit d'un mari mauvais sujet, qui se charge de diriger un petit amoureux dans une intrigue et qui en est puni; peu de chose, comme on voit; mais le dialogue plein d'esprit et de gaieté obtint un succès complet et mérité. (Jourdain, Lachèvre; M<sup>ne</sup> Laurentine.)

Le 26 mai, Les Moeurs de 1847 ou les Renards et les moutons, comédie en un acte, en prose, de M. Maréchalle. Prétexte à satire contre la bourse, le jeu, les lorettes, les gentilshommes, etc. Demi-succès; un prologue récité par Olivier expliquait en vers que cette œuvre était restée trois mois dans les cartons. (Roger, Larochelle, Olivier; M<sup>mes</sup> Talini, Letourneur.)

Le 20 juillet, dans une représentation au profit des blessés, on joue Werner, drame en trois actes, en vers, imité de Lord Byron par Ch. Lafont. Plusieurs écrivains dramatiques ont puisé à cette source, Casimir Delavigne, entre autres, — pour Marino Faliero. Le sujet de cette

<sup>4.</sup> Le 4 avril 4852.

pièce, analogue à celui de l'Espion de Cooper, était trèsbien traité; succès. (Ballande, Clément-Just, Jourdain; M<sup>me</sup> Frantzia.)

Le 25 juillet, Les Femmes fortes, comédie en un acte, en vers, de Jules Barbier, réussit. (Anselme, Roger, Harville; M<sup>mes</sup> Frantzia, Grassau, Avenel, Talini, Dupont.)

Le 8 août, Van-Dyck a Londres, comédie en trois actes, en prose, de MM. Michel Carré et Charles Narrey, fut bien accueillie. (Clément-Just, Baptiste, Roger, Darras; M<sup>mes</sup> Laurentine, Ariel.)

Le 19 août, Le Doute et la Croyance, drame en un acte, en vers, de J.-M. Cournier; succès (Ballande, Olivier; M<sup>mes</sup> Frantzia, Bertin); repris en 1850 à la Porte Saint-Martin.

Le 30 septembre, Le 24 février, drame en un acte, en prose, traduit de l'allemand de Werner par M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob). L'orchestre joue la Dernière pensée de Weber et la toile se lève sur cette pièce lugubre, qui n'avait d'autre tort que d'avoir été adaptée déjà à diverses époques à la scène française<sup>1</sup>. Les étudiants, croyant d'après le titre à une pièce d'actualité, sifflèrent, dit-on. M. Paul Lacroix n'avait décidement pas de chance avec l'Odéon : en 1825, sa Maréchale d'Ancre était restée dans les cartons; en 1848, on accueillait rigoureusement une œuvre qui méritait mieux.

Le 1er octobre, Les deux chemins, comédie en un

<sup>1.</sup> Citons, en dernier lieu, la traduction excellente de Camillé Bernay, jouée au théâtre de la Renaissance.

acte, en vers, de MM. A. Groult et Léon de Rabastens. Encore un petit acte insignifiant, encore un petit succès sans conséquence.

Le 23 octobre, Macbeth, drame en cinq actes, en vers, d'Émile Deschamps, musique de M. Beke. « Comment le « charmant poète de toutes les élégances a-t-il osé « aborder un poète aussi sauvage et aussi âpre que « Shakespeare? Comment cette main délicate, faite pour « jouer dans les cheveux d'une femme, s'est-elle hasardée · « dans la rude crinière du lion? M. Émile Deschamps a « apprivoisé Shakespeare, » dit Auguste Vacquerie dans son feuilleton théâtral de l'Événement. Ce Macbeth, inférieur à celui donné plus tard sous la première direction de La Rounat, prend cependant un rang des plus honorables dans la série des traductions du chef-d'œuvre anglais. V. Hugo, Dumas, Musset, Théophile Gautier assistèrent et applaudirent comme de simples Romains à cette première de leur vieux camarade de jeunesse romantique. Grand succès. (Ballande, Baptiste, Robert Drouville, Darcourt, Roger, Harville, Husson, V. Henry, Larochelle, Gaudé, Darras; M<sup>mes</sup> Frantzia, Solié, Letourneur, Henriette.)

Le 4 décembre, 1ère (à ce théâtre) de La Reine d'Espagne, comédie-drame en cinq actes, en vers, d'Henri de Latouche. Cette pièce, qui fit tant de bruit à la Comédie-Française et dans la presse en 1831, en fit bien peu à cette reprise. N'ayant paru sur la scène qu'un soir et n'ayant été entendue qu'à moitié, l'auteur en appelait ainsi, dix-sept ans après, du jugement sévère du premier

jour. On écouta avec plaisir et sans colère cette histoire un peu inconvenante. (Il s'agit de donner un amant à la reine d'Espagne dans l'intérêt de la dynastie, vu l'impuissance du roi Charles II.) Il faut lire la pièce, ainsi que la préface qui est vraiment curieuse. L. Monrose jouait le rôle créé par son père. (Robert Drouville; M<sup>mes</sup> Grassau, Roger-Solié et Avenel.)

Le 12 décembre, Le Roué innocent, comédie en un acte, en vers, par Alfred Delvau; bluette sans importance, dont quelques vers heureux furent applaudis. (Moreau-Sainti, Jahyer, Harville; M<sup>mes</sup> Vallée, Laurentine.)

Le 16, Les Convenances d'argent, comédie en trois actes, en vers, de Violet d'Épagny, n'a pas réalisé les espérances que les comédiens fondaient sur elle. « Pour- « quoi un auteur estimable en son temps éprouve-t-il « le besoin de quitter sa tombe et de venir traîner son « linceul dans un monde qui ne le conuaît plus? Espère- « t-il nous faire croire ainsi qu'il est encore en vie? Ah! « bath! nous l'avons vu enterrer il y a longtemps et « nous ne croyons pas aux revenants ¹. » Demi succès. (Micheau, Anselme, R. Drouville, Roger, Larochelle, Jahyer; M<sup>mes</sup> Letourneur, Vallée, Avenel.)

Le 23 décembre, Comment les femmes se vengent, ou Une leçon de séduction, comédie en deux actes, en vers, de Galoppe d'Onquaire. Marivaudage beaucoup trop prolongé, qui plut cependant et que l'on applaudit

<sup>1.</sup> Auguste Vacquerie, feuilleton théâtral de l'Événement.

bruyamment. (Roger, Olivier; M<sup>mes</sup> Solié, Grassau, Letourneur.)

## 1849.

Le 17 janvier, Jacques Martin, drame en cinq actes, en prose, de Gaston de Montheau. Insuccès. (Roger, Jourdain, Olivier, V. Henry, Gaudé, Martial, Moreau-Sainti; M<sup>mes</sup> Moreau-Sainti, Solié.)

Le 11 février, le Héros imaginaire, ou l'Amour par la fenêtre, comédie en un acte, en vers, de MM. Léon de Rabastens et Marc Constantin. Quelques protestations. Cette petite pièce s'était trompée de porte; elle était digne, dit-on, tout au plus des Délassements-Comiques. (Anselme; M<sup>mos</sup> Grassau, Vallée.)

Le 17 février, RACHEL ou la Belle Juive, drame historique en trois actes, en vers, d'Hippolyte Lucas. Ce n'est pas, à proprement parler, une pièce; c'est une légende du Romancero espagnol, mais bien versifiée, pleine de charme et d'intérêt. Malgré la pauvreté des costumes et de la mise en scène, ce fut un beau succès. (Gaudé, Osmont, Harville, Darcourt, Darras, Barbier, Micheau, V. Henri; M<sup>me</sup> Solié.)

Le 3 mars, LA MORT DE STRAFFORD, drame en cinq actes, en vers, d'Armand Durantin (de Villevert). De gros défauts, rachetés par du mouvement dramatique. Succès, surtout au dénouement. (Ballande, Darcourt, Drouville, Harville, Roger; M<sup>mes</sup> Baptiste, Antonie, Talini.)

Le 7 mars, les Viveurs de la maison d'or, comédie en deux actes, en prose, de L. Monrose et A. Durantin. Pièce de l'ancienne comédie plus que de la nouvelle; de l'Andrieux, du Collin d'Harleville; mais de la gaieté, du mouvement. Succès. (Monrose, Moreau-Sainti, V. Henry, Martel, Montet, Degrully, Anselme; M<sup>mes</sup> Grassau, Vallée, Letourneur, Talini.)

### DÉBUTS.

Mai 1848 : M. Ludovic, dans l'École des femmes ; M. Coderat, dans  $M^{\text{lle}}$  de Belle-Isle.

Juin: M11e Avenel, dans les Folies amoureuses.

Juillet: M. Préval, M. Prot, dans l'École des maris;  $M^{\text{lle}}$  Lerou, dans  $M^{\text{lle}}$  de Belle-Isle;  $M^{\text{lle}}$  de Bussy, dans les Horaces.

Août: M. Prioleau et M<sup>1)e</sup> Varenne, dans le *Dépit* amoureux; M<sup>1le</sup> Rabut (M<sup>me</sup> Fechter), dans Elmire de *Tartuffe*; Robert Drouville, dans la *Métromanie*; M. Gaudé (Charly), dans le *Cid*; M. Jahyer, M<sup>1le</sup> Prosper, M<sup>1le</sup> Célinie Vallée, dans le *Barbier de Séville*; M. Charles Degrully, dans la *Famille Renneville*; M. Victor Henry, dans Arnolphe; M<sup>me</sup> Holbein, dans *Tartuffe*.

Septembre: M. Moreau-Sainti fils, dans les Rivaux d'eux-mêmes; M. Berou, dans l'École des femmes.

Décembre :  $\mathbf{M}^{\text{lle}}$  Baptiste, dans Eugénie;  $\mathbf{M}^{\text{me}}$  Lacoste.

Janvier 1849: M. Monlaur, dans Othello.

Mars: Mme Sarah Félix, dans le Misanthrope, puis

dans M<sup>ne</sup> de Belle-Isle; M. Guichard, dans Gaultier d'Aulnay de la Tour de Nesle.

## REPRISES, REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES.

Mars 1848: les Victimes cloîtrées, l'Ami Grandet, les Mémoires du diable, un Duel sous Richelieu, M<sup>11e</sup> de Belle-Isle; dans une représentation à bénéfice, M. Marc Leprevost fait une improvisation sous ce titre: Dieu et la France.

Recettes du 15 au 31 : 4,269 fr. 13 c.; dépenses : 4,023 fr. 98 c. Les comédiens touchent 252 fr. 65 c.

Avril: Les chanteurs hongrois se font entendre plusieurs fois; Joseph Kelm et Hervé jouent quinze fois, avec le répertoire courant, Don Quichotte, opérette à deux personnages, créée aux Folies-Nouvelles. Dans un bénéfice, L. Beauvallet dit un récit poétique de lui : A la France, et Marc Leprevost improvise une comédie : Les Rois en république. On reprend le Dernier Figaro, de Lesguillon, augmenté des coupures faites autrefois par la censure et d'un nouveau tableau républicain. Les comédiens du théâtre Beaumarchais représentent : Marcel, drame, dans une des nombreuses représentations extraordinaires; Antony est donné aussi plusieurs fois pour les dernières représentations de Laferrière et de Marie Laurent; le 7 avril, au profit des comédiens de l'Odéon, le Théâtre-Français joue Valérie et un acte de Virginie, avec Rachel; la grande tragédienne déclame en outre la Marseillaise dans cette soirée; reprises des Templiers,

d'Une Fête de Néron, de Lucius Junius Brutus, d'Andrieux; les artistes de l'Opéra-National, en société comme leurs camarades de la rive gauche, donnent deux fois Gastibelza, opéra de Maillart, accompagné d'un ballet et de cantates.

Recettes du mois : 13,208 fr. 61 c.; dépenses : 11,372 fr. 47 c. Les comédiens se partagent 1,836 fr. 14 c.

Mai : Le 9, Les Barricades, Aline et un ballet par les acteurs des Folies-Nouvelles. Le 11, le Maître de chapelle, par l'Opéra-Comique. Le 27, la Comédie-Française joue le Mari à la campagne et la Porte ouverte ou fermée, d'Alfred de Musset. Bénéfice de Baptiste, blessé par le timon d'un omnibus.

Recettes: 11,064 fr. 38 c.; dépenses: 12,607 fr. 92 c.; déficit: 1,543 fr. 54 c.

Juin, le 18: Henri III et sa cour (Ballande, Darcourt, M<sup>mes</sup> Frantzia, Derouet). L'Odéon ferme pendant les journées de combat, du 23 au 28, et rouvre par des représentations au profit des blessés. Randoux quitte la société; il est remplacé par Clément-Just. Il est question de ne plus jouer que trois fois par semaine.

Recettes : 40,948 fr. 48 c.; dépenses : 9,763 ; bénéfice : 4,455 fr. 48 c.

Juillet : Rentrée de M<sup>me</sup> Moreau-Sainti dans les Fausses confidences.

Recettes: 9,694 fr. 72; dépenses: 10,453 fr. 78; déficit: 759 fr. 06.

Août: On touche 18,000 francs sur les 45,000 francs

de secours votés par l'Assemblée nationale. Reprises de l'Ingénue à la cour, la Mère coupable, la Première affaire, le Portrait de Michel Cervantès, Jarvis l'honnéte homme. Rentrée de Micheau dans Georges Dandin.

Recettes: 14,474 fr. 38, qui, joints aux 18,000 francs, donnent 32,474 fr. 38, sur lesquels on paye les appointements arriérés.

Septembre: Reprises: Les deux Anglais, le Philinte de Molière. Rentrée de M<sup>11e</sup> Antonie.

Recettes: 12,819 fr. 73, plus 18,000 francs (seconde partie de l'indemnité), soit 30,819 fr. 73, sur lesquels on paye les dépenses de *Macbeth*.

Octobre: premières représentations à ce théâtre de l'Héritière, comédie d'Empis et de la Fille capitaine de Montfleury, arrangée par M. Ch. Narrey en trois actes, en vers. Recettes: 27,810 fr. 80 cent, plus 9,000 restant des 45,000 d'indemnité, soit: 36,810 fr. 80 cent. sur lesquels on paye 23,256 fr. 72. Les comédiens se partagent 13,554 fr. 08.

Novembre. Les recettes montent encore; on fait dans le mois 30,453 fr. 33 c, sur lesquels on paye 24,647 fr. 33 soit : 5,836 fr. de bénéfice.

Décembre: Reprise d'*Eugénie* de Beaumarchais. Recettes: 26,393 fr. 21 c.; les frais dépassent cette somme de 6,696 fr. Le 1<sup>er</sup> janvier, il restait en caisse, tous frais payés, 12,700 francs.

Janvier 1849 : Bénéfice d'Hippolyte du Vaudeville, avec Duprez dans un acte de la Favorite, Numa et Levassor dans deux pièces. Rentrée de M<sup>ne</sup> Georges dans

Une fête de Néron et la Tour de Nesle. Reprises : Othello, Défiance et malice, Hamlet, M. de Crac.

Recettes: 17,000 francs, avec lesquels il faut en verser 25,000; soit 8,000 francs à diminuer des bénéfices.

Février et Mars. Bénéfice de M¹¹e Lacaille avec l'Opéra dans Charles VI, Numa dans Estelle, Ravel et Alcide Tousez dans la Chambre à deux lits. Bénéfice d'un artiste avec M¹¹e Georges dans deux pièces. Bénéfice de L. Monrose avec Provost, Samson, Régnier et Augustine Brohan dans la Famille Poisson, Maria di Rohan par M. et M¹ªe Ronconi, une pièce du Gymnase et un vaudeville du Palais-Royal. Dans un autre bénéfice, Bouffé joue la Fille de l'avare, et Levassor le Gendre aux épinards. Reprises de Champmeslé et des Pharaons avec M¹¹e Georges; première à ce théâtre des Mauvais sujets en ménage; reprise de M. Beaufils.

Dans ces deux derniers mois, les recettes absorbent ce qui restait des bénéfices.

Le 1er avril, on est au pair.



## CHAPITRE XVII

1849-1850. — Seconde direction de Bocage. — Trop de fantaisie et de politique à l'Odéon. — Révocation du directeur du second Théâtre-Français.
— Un mot sur la troupe. — Le Bourgeois des métiers. — La Jeunesse du Cid. — François le Champi. — Une Nuit blanche. — Le Chariot d'enfant.

Bocage venait de créer, au Théâtre-Français, la Vieillesse de Richelieu, un drame d'Octave Feuillet et de son neveu Paul Bocage, quand il apprit que le privilège accordé pour une année aux comédiens associés ne serait pas renouvelé. Dégrisé de la Comédie-Française, où la pièce et lui n'avaient obtenu qu'un succès d'estime et où il sentait le terrain glisser sous ses pas, il sollicita de nouveau la direction de l'Odéon.

Comment, après avoir mené avec tant d'hésitation et si peu d'éclat ce beau théâtre deux ans auparavant, putil l'obtenir une seconde fois? Une boutade de Harel va nous aider à en trouver l'explication. On demandait, en 1835, au spirituel directeur de la Porte Saint-Martin:

- « Pourquoi laissez-vous partir Bocage? C'est un acteur
- « éminent, son autorité sur le public est incontestable. —
- « Que voulez-vous? » répondit-il, « il me demande la Ré-
- « publique, je ne peux pas la lui donner! » Donc, sous

20

Louis-Philippe, Bocage était déjà connu comme républicain. En 1848, pouvait-on refuser une faveur au démocrate de vieille roche, à l'acteur qui osa crier, dans la reprise du *Pinto* de Lemercier: « A bas Philippe! » de façon à s'attirer les foudres de la censure<sup>1</sup>, à l'homme politique incompris qui venait de poser sa candidature de député à Rouen et à Paris, et qui en avait été pour ses frais d'affiches<sup>2</sup>, enfin à l'ami de Félix Pyat et de Ledru-Rollin, au protégé de Lamartine? Il fut donc une seconde fois nommé, pour trois années, directeur du second

4. « En 4834, je désirai faire de l'opposition au Gouvernement. Je « pensai à une pièce de Lemercier intitulée Pinto. Ce n'était pas à « coup sûr une pièce faite exprès contre le gouvernement de Juillet. « Je trouvai que néanmoins je pourrais faire naître de son texte, à la « représentation, des allusions piquantes, et, plus que cela, des atta-« ques très directes. Il y avait dans la pièce une conspiration. Pinto « conspirait contre le roi d'Espagne; à un certain moment de la pièce « on lui remettait un papier; il le lisait, et en le lisant il s'écriait : « A bas Philippe! Harel, homme d'esprit pourtant, n'avait pas fait « attention à ce passage, non plus qu'aux autres dont je voulais tirer « parti; il ne comprenait pas pourquoi je désirais jouer Pinto. Le soir « où on le joua pour la première fois, il y avait peu de monde dans la « salle. J'arrive au passage que je viens de citer, je prononce ces mots : a A bas Philippe! de telle façon que j'enflamme tous les spectateurs. « Le lendemain, on défendit la pièce. M. Thiers exigea des coupures. « La première fois que Pinto ainsi mutilé fut joué de nouveau, la « curiosité publique avait été excitée; il n'y avait plus une seule « femme dans les loges, la salle était comble, et l'on n'y voyait que « des habits noirs. A la place des mots retranchés et à côté je mis des « gestes, je glissai des allusions qui firent plus d'effet encore que les « mots n'en avaient produit. » Discours de Bocage, Enquête et documents officiels sur les theâtres, in-4°. 2. Lire, dans les Murailles révolutionnaires, la proclamation du

citoyen Bocage à ses électeurs, avec la lettre du citoyen Lamartine.

Théâtre-Français avec 100,000 francs de subvention, sous la condition expresse qu'il ne paraîtrait plus sur les planches.

Pour ne pas faire de clôture trop prolongée, Bocage engagea sur parole, pour deux mois, les comédiens associés et prit, le 1<sup>er</sup> avril, la place d'Alexandre Mauzin, qui redevint, comme devant, commissaire du gouvernement.

Cette fois encore, il est difficile de louer le grand acteur de sa direction; s'il monta admirablement une ou deux pièces, il eut le tort d'introduire, hors de propos, la politique dans son administration, de faire représenter sur son beau théâtre des spectacles de mauvais goût, de créer des billets de famille qui permettaient avec vingt sous d'entrer à toutes les places comme dans les théâtres de banlieue, de se passer de son comité de lecture; enfin, de considérer l'Odéon comme un pachalick et son cahier des charges comme une plaisanterie.

A partir du grand succès de François le Champi, sa vanité ne connaît plus de bornes; l'Odéon, c'est lui! Il semble ne plus se douter de ce qu'exige la maison qu'il a l'honneur de diriger: il donne des ballets grotesques dans lesquels on voit Lambert Thiboust, alors comédien, faire sa partie; une opérette enfantine, paroles et musique d'Hervé, une fantaisie satirique farcie d'allusions contre le gouvernement.

Un incident tout politique met au comble le mécon-

<sup>4.</sup> Le cahier des charges du second Théâtre-Français autorisait les ballets et les opéras-comiques, mais seulement comme faisant corps avec les pièces.

tentement du ministre et le décide à arrêter enfin les fantaisies de l'autocrate directeur.

Le 4 mai, pour l'anniversaire de la République, Bocage veut donner une représentation gratuite; le ministre lui en ayant refusé l'autorisation, il passe outre, et, avec des billets imprimés pour la circonstance, distribués dans les ateliers du quartier et jusque dans le jardin du Luxembourg, il emplit sa salle, en ayant soin d'ouvrir les bureaux et d'annoncer, pour la forme, une recette de 141 fr. 75; on représenta: Planète et Satellites, François le Champi, et pendant les entr'actes on chanta : la Marseillaise 1, le Chant du Départ et les Girondins. Cette représentation, extrêmement bruyante, ne fut pas du goût du commissaire du gouvernement; il sit au ministre un rapport, à la suite duquel M. Baroche frappa Bocage d'une amende de 2,000 francs. L'altier directeur, en apprenant cette mesure, entra dans une violente colère; il écrivit une lettre tout à fait cavalière à M. Alexandre Mauzin; la réponse ne se sit pas attendre: le 27 juillet, le Moniteur Universel publiait la révocation immédiate du directeur de l'Odéon<sup>2</sup>. On dit alors que, la réaction se dessinant de

- 1. La elaque avait ordre du directeur de demander la Marseillaise tous les soirs.
- tous les soirs.

  2. « Considérant que le sieur Bocage a, dans le courant des années
- « 1849 et 1850, contrairement à l'article 31 de l'arrêté du 10 août 1849, « modifié le prix des billets et des locations à la soirée, sans autorisa-
- « tion préalable : 1° en distribuant dans Paris des billets, dits de
- « tion prealable : 4° en distribuant dans Paris des bliets, dits de « famille, en nombre considérable et sur la présentation desquels on
- « était admis à toutes places, moyennant un prix de beaucoup infé-
- a rieur à celui du bureau; 2° en délivrant des billets destinés aux
- « élèves de l'École polytechnique, avec lesquels ils pouvaient aller à

jour en jour, M. Baroche fut plus enchanté de sévir contre le républicain que contre le directeur; la chose est possible, mais il faut convenir que Bocage fut maladroit de donner des armes pour se faire battre.

« toutes places, en payant un franc pour tout droit et amener des dames « et autres personnes de leur connaissance.

« Considérant que, malgré l'avis inséré sur ces billets qu'ils seraient « refusés au contrôle s'ils étaient achetés, plusieurs ont été vendus aux « abords du théâtre, et que, sur le refus fait par les employés du con-« trôle de recevoir ces billets, il s'est élevé des discussions qui ont « troublé l'ordre et nécessité l'intervention des agents de la force « publique.

« Considérant que, malgré le refus qui avait été fait au sieur Bocage « de l'autorisation de donner une représentation gratuite dans la soirée « du 4 mai dernier, il a éludé la défense qui lui avait été notifiée en « faisant distribuer, soit directement, soit par l'intermédiaire de di- « verses personnes, un très grand nombre de billets gratuits pour « cette représentation dans les ateliers du quartier et jusque dans le « jardin du Luxembourg.

« Considérant en outre que le sieur Bocage, dans ses rapports avec « les agents de l'autorité et notamment avec le commissaire du gou-« vernement et les commissaires de police de son théâtre, a manqué « aux égards et aux bons procédés qui sont un devoir pour tout « citoyen et surtout pour le directeur d'un théâtre subventionné qui « reçoit de l'État aide et protection.

« Considérant enfin qu'il résulte de l'ensemble des faits et du choix « des pièces, de l'impulsion donnée à tous les employés sous ses ordres, « la preuve que le sieur Bocage a, durant sa gestion, constamment « obéi à un esprit d'hostilité déclarée et employé dans un but poli- « tique les moyens d'action qu'il devait à sa position de directeur « d'une exploitation théâtrale autorisée par l'administration et subven- « tionnée par l'État. Arrête : Les arrêtés des 4<sup>er</sup> avril et 40 août 4849, « qui ont nommé le sieur Bocage directeur du théâtre de l'Odéon, « sont rapportés. Le sieur Bocage cessera ses fonctions à partir de ce « jour. »

Paris, 27 juillet 1850.

Après sa révocation et les ennuis qui suivirent, car il dut payer des indemnités aux acteurs que son successeur ne voulut point réengager et faire un procès au ministère, le vieux comédien reprit sa vie errante d'acteur en représentation : on le vit successivement au théâtre de la Gaîté dans le Molière de G. Sand, à la Porte Saint-Martin dans la Claudie du même auteur; au Vaudeville, dans le Marbrier d'Alex. Dumas; Paul Meurice lui confia en 1855 un rôle à travestissements dans Paris, et Paul Foucher l'amiral Bing, dans l'Escadre bleue, au Théâtre du Cirque.

Le démon de la direction reprend Bocage, pour son malheur; mal conseillé, il sollicite un privilège, et quel? Celui du théâtre Saint-Marcel, une affreuse petite salle à l'extrémité de Paris, au bord de la Bièvre; il veut, pure chimère, acclimater la littérature dans ce quartier excentrique. « La poésie rafraîchissante et les infusions de comédies séchées <sup>1</sup> » dont il avait médicamenté l'Odéon attirèrent peu le public de l'endroit, les dernières économies du pauvre homme s'y engloutirent, la faillite menaçait. M. Camille Doucet, alors directeur des théâtres, vint à son secours en priant Larochelle de joindre le théâtre Saint-Marcel à ses théâtres suburbains.

A partir de ce moment, ruiné, malade, le grand acteur n'est plus que l'ombre de lui-même. Une reprise de la Tour de Nesle au Théâtre de Belleville, concurremment avec celle de la Porte Saint-Martin, remet un instant son nom en lumière; tout Paris courut applaudir sur cette

<sup>1.</sup> Auguste Vacquerie, feuilleton dramatique de l'Événement.

petite scène la façon hautaine et superbe dont ce vieillard jouait encore le capitaine Buridan.

En août 1862, au moment où la pioche du démolisseur attaquait ce qu'on appelait alors le boulevard du Crime, celui qui fut une des illustrations de ce coin si vivant et si curieux, terminait sa glorieuse carrière sur un grand succès, les Beaux Messieurs de Bois-doré, de G. Sand et Paul Meurice, qu'il joua plus de cent fois à l'Ambigu et où il fut admirable de puissance et de vérité.

Nous avons dit plus haut que Bocage finit la saison théâtrale avec les comédiens en société; voici les pièces qui furent représentées pendant ces deux mois:

Le 19 avril, après dix-huit jours de relâche, représentation au bénéfice d'un artiste, trois premières :

1° SANS LE VOULOIR ou *l'Antipathie*, comédie en un acte, en prose, de MM. Marc Michel et Ch. Delacour. De l'esprit, de la gaieté. Succès (Anselme, Moreau-Sainti, Olivier; M<sup>mes</sup> Roger-Solié, Vallée);

2° Le Guérilla, drame en trois actes, en prose, de MM. Léonce et Eug. Nus. Scènes de la vie espagnole. de l'intérêt, entente du théâtre, encore un succès (Jourdain, Robert Drouville, Moreau-Sainti; M<sup>mes</sup> Roger-Solié, Dupont);

3º UNE ORIENTALE, comédie en deux actes, en vers libres, de MM. Jules Barbier et Faustin (Éd. Foussier), fantaisie macaronique pleine de talent et de verve, qui n'obtint qu'un demi-succès. (L. Monrose, Roger, Harville, Larochelle, Anselme; Mlles Vallée et Avenel.)

Le 3 mai, LA FAMILLE, comédie-drame en cinq actes, en prose, de Moléri. Pièce décousue; quelques jolies scènes furent remarquées et applaudies. (Jourdain, Baptiste, Gaudé, Moreau-Sainti, Anselme, Montet; M<sup>mes</sup> Roger-Solié, Avenel.)

Le 15 mai, Le Bourgeois des Métiers ou le Martyr de la Patrie, drame en cinq actes et dix tableaux, en prose, de Gustave Vaëz¹. Agneessens, simple tourneur de chaises, à la tête de ses compagnons organise légalement la résistance aux volontés de l'empereur d'Autriche. Dans un moment de réaction, abandonné des siens, il continue seul à réclamer les franchises de Bruxelles. Attiré dans un piège, condamné sur un semblant de procès, il marche au supplice la tête haute, sentant que son martyre aidera à secouer le joug de l'étranger. Voilà, à peu près, la donnée de ce drame intéressant transplanté de Belgique, où il avait été représenté un grand nombre de fois avec le plus grand succès. Les mots: Patrie et Liberté, dont cette pièce était remplie, ne pouvaient laisser indifférent le public de l'Odéon; aussi dans la scène où le peuple révolté criait : « A bas les Autrichiens! » le parterre s'identifia tellement avec les personnages qu'il répéta ce cri avec eux. Après une scène d'audience dans laquelle on présentait l'amnistie comme le plus sûr moyen de gouvernement, la Marseillaise fut demandée: les acteurs se mirent sur deux files et

<sup>4.</sup> Cette pièce de Gustave Van-Nieuwenhuisen, dit Vaëz, avait été représentée à Bruxelles le 29 décembre 1848 et imprimée sous le titre d'Agneessens, drame national précédé d'un prologue.

M. Jahyer vint chanter, Dieu sait comment, l'hymne de Rouget de Lisle. Ce fut, toute la soirée, une tempête d'acclamations, un feu roulant d'allusions la Succès donc, très bruyant et très mérité. Alexandre, premier rôle de province qui avait créé la pièce à Bruxelles, débutait dans le rôle d'Agneessens: il fut très applaudi. (Moreau-Sainti, Larochelle, Gaudé, Harville, Roger, Beaumont, Anselme; M<sup>mes</sup> Roger-Solié, Frantzia et Baptiste.)

### 1849-1850.

Le théâtre de l'Odéon, fermé le 1er juin malgré le succès du Bourgeois des Métiers, fit sa réouverture le 8 septembre avec deux pièces nouvelles. Avant de publier la nomenclature des ouvrages joués dans l'exercice théâtral 1849-1850, présentons, ainsi qu'il convient, la nouvelle troupe à nos lecteurs :

M. Deshayes, premier rôle, arrivant du théâtre de la Gaîté; un peu bourgeois, un peu petit pour cet emploi; en revanche, excellent de naturel et de bonhomie dans les rôles de genre, les bénisseurs, comme on dit en argot de coulisses; Alexandre, premier rôle aussi, venant de province, acteur emphatique; Clarence, élégant jeune premier,

<sup>4.</sup> Les mauvais rapports entre Bocage et l'administration supérieure commencèrent dès cette représentation. L'effet bruyant de la première du Bourgeois des métiers causa quelque émoi. Le préfet de police invita officieusement Bocage à supprimer les passages qui avaient par trop excité l'enthousiasme. Bocage répondit officiellement à la demande de M. Rebillot par un refus.

à la voix charmante, manquant peut-être de composition et de variété, mais dans son emploi ce sont choses dont on se passe souvent. Nous avons déjà parlé de MM. Larochelle, Jourdain, Harville, Darcourt, Aimé Gilbert, Osmont, Barbier, Husson, de V. Henry qui allait devenir directeur de la Porte Saint-Martin quelque temps après, de M<sup>mes</sup> Frantzia, Moreau-Sainti, Payre, de M<sup>me</sup> Marie Laurent, dont nous aurons souvent encore à proclamer le talent; arrivons aux nouvelles recrues: M. Gaudé, qui se fit remarquer, sous le nom de Charly, aux théâtres du boulevard, notamment dans Patrie, le beau drame de Victorien Sardou; Maurice Coste, artiste consciencieux, eut aussi son heure au théâtre du Châtelet; Moreau-Sainti fils, acteur lettré, intelligent, joua peu de temps la comédie; il fut un moment administrateur au théâtre de l'Ambigu et directeur des Folies-Dramatiques; Lambert Thiboust, premier prix du Conservatoire, venant du théâtre Beaumarchais, comique un peu triste, qui réservait sa verve et sa gaieté pour les jolis vaudevilles et les spirituelles comédies qu'il devait faire applaudir plus tard; Forestier, du café des Aveugles; Gamard, de Bobino. Qui encore? Fortini, Bruneau, Philibert, Ernest, le légendaire Ernest, aujourd'hui comme alors chef de la figuration.

N'oublions pas Thiron, élève de Provost et premier prix du Conservatoire. L'excellent sociétaire de la Comédie-Française ne fit qu'une courte apparition sur la scène de l'Odéon; Bocage lui ayant offert des appointements dérisoires, 30 francs par mois, il dut signer un engagement et suivre Rachel en Angleterre et en Russie. Comme il

prenait congé de son trop parcimonieux directeur, celui-ci'ne s'avisa-t-il point de lui dire : « Mon pauvre enfant, il faut vous résigner, vous ne jouerez jamais que les petits tambours ou les trompettes! ». Thiron n'oublia point cette aimable prophétie. Plus tard, recevant force compliments de Bocage qui avait oublié l'incident, le spirituel comédien lui répondit : « Oui, monsieur, j'arrive! et sans tambour ni trompette! »

Les nouvelles actrices engagées étaient : M<sup>me</sup> Max Deshayes, touchante jeune première venant, comme son mari, des théâtres de drame; M<sup>Hes</sup> Avenel, Aspasie, la belle M<sup>He</sup> Biron, du Palais-Royal; M<sup>He</sup> Volnays, ingénue de province; M<sup>mes</sup> Sen, Darmont, Daubray, M<sup>He</sup> Rivals, actrices utiles; M<sup>me</sup> Irma Crosnier, aujourd'hui l'une des meilleures duègnes de Paris, resta quelques mois confidente de tragédie dans cette troupe qui, on le voit, était digne du second Théâtre-Français. Quant au ballet que Bocage y ajouta, excepté M. Hazard et M<sup>He</sup> Ferdinand, jolie personne excellant à lever la jambe à la hauteur de l'œil, nous n'en dirons rien, et pour cause.

La réouverture se fit le 8 septembre avec Le Trembleur, comédie en deux actes, en prose, mêlée de chant, de M<sup>me</sup> Anaïs Ségalas, gracieux vaudeville, joyeusement traité, sur la peur d'un bourgeois qui ne rêve que d'émeutes et de socialisme (Moreau-Sainti, V. Henry, Larochelle, Harville, Forestier; M<sup>mes</sup> Biron, Laurentine), qui eut une dizaine de représentations, et La Jeunesse du Cid, drame héroïque en trois journées et sept tableaux, traduit de Guilhem de Castro par Hippolyte Lucas. On sait que

c'est dans la pièce espagnole que Corneille prit le sujet du Cid; ce travail consciencieux n'était donc qu'une nouvelle édition du chef-d'œuvre classique. Quelques endroits, trop empanachés d'antithèses et de rodomontades, ont provoqué le rire irrévérencieux du parterre. Les chants guerriers de M. Bazzoni, exécutés par les chœurs du Théâtre italien, ont fait bon effet, ainsi que la chanson dite par Larochelle avec beaucoup de goût; il n'en fut pas de même du ballet, réglé par M. Dumas, qu'on critiqua très sévèrement.

(Savigny, Darcourt, Gaudé, Fortini, Osmont, Jahyer, Aimé-Gibert, Larochelle, Harville, Maurice Coste; M<sup>mes</sup> Frantzia, Baptiste et Talini.) 15 représentations.

Le 5 octobre, deux premières: Evelyne, drame en deux actes, en prose, de M<sup>me</sup> Regnaud de Prébois. C'est l'histoire d'une actrice anglaise dont un lord s'éprend jusqu'au délire, délire qui cesse par le mariage. Demisuccès (Alexandre, Clarence, Moreau-Sainti, Larochelle, Darcourt; M<sup>mes</sup> Max Deshayes, Avenel), et La Farnesina ou la Vierge de Raphaël, drame en trois actes, en vers, de Méry, mêlé de chant et de danses, musique d'Ancessy. C'est une aventure amoureuse arrivée à Raphaël au moment où il peignait la Psyché du palais Farnèse. Succès. (Clarence, Alexandre, V. Henry, Darcourt; M<sup>mes</sup> Max Deshayes, Moreau-Sainti, Anselme, Baptiste, Sen.)

Le 26 octobre, L'HÉRITIER DU CZAR, drame en cinq actes, en prose, de Paul Foucher et Gombaud. Épisode pris dans l'histoire de Pierre le Grand : c'est la fin tragique d'Alexis Pétrowich, tué par ordre du czar son père;

sujet lugubre. La pièce, faite avec beaucoup d'habileté, eut du succès. (Deshayes, Clarence, Alexandre, Gaudé, Montet, Savigny, Maurice Coste; M<sup>mes</sup> Deshayes, Payre, Dargilly, Daubray.)

Le 14 novembre, RAYMOND VARNEY ou le Manoir de Grapdale, drame en cinq actes, en vers, de Jules Baget. C'est l'histoire d'un bon jeune homme qui pousse la piété filiale jusqu'à assumer sur lui la responsabililé d'un crime dont son père est l'auteur. Pièce correctement écrite, honnête et triste, succès d'estime. (Alexandre, Savigny, Gaudé, V. Henry, Osmont; M<sup>mes</sup> Darmont, Talini, Crosnier.)

Le 23 novembre, François le Champi, comédie en trois actes, en prose, de George Sand. Cette œuvre, seconde pièce du grand écrivain (la première, Cosima, n'avait pas été bien accueillie à la Comédie-Française), obtint un éclatant succès. Madeleine Blanchet a recueilli, du vivant de son défunt mari, un enfant abandonné, un Champi, comme on dit au pays berrichon. Six années se sont écoulées depuis cette bonne action; François, devenu homme, revient au pays avec ses économies et 4,000 francs qu'un vieux curé lui a comptés au nom de ses parents inconnus; il trouve Madeleine poursuivie par des créanciers; Mariette, sa belle-sœur, en butte aux obsessions d'une rusée paysanne, la Sévère, qui veut lui faire épouser son neveu Jean Bonnin. Le Champi remet les choses en ordre et d'une si brave façon que Mariette s'éprend de lui; François, qui sent sa reconnaissance envers Madeleine faire place peu à peu à un sentiment plus doux, n'écoute pas la coquette fille; il déjoue les intrigues de la Sévère et obtient la main de sa bienfaitrice. Sur ce canevas bien frèle, comme on voit, la chère femme de génie à qui notre littérature doit tant de pages éloquentes et superbes écrivit l'idylle la plus touchante qui soit. Un critique grincheux disait : « Ce n'est pas là du théâtre! » Le public, et presque tous les grands feuilletonnistes, n'ont jamais partagé cet avis. François le Champi, mis en scène avec un art consommé, encadré dans un décor exact, accompagné d'une musique de scène très touchante composée par Ancessy, admirablement joué par tous les interprètes, fit des recettes considérables pendant cent trente-deux représentations. (Max Deshayes, Clarence; Mines Marie Laurent, Moreau-Sainti, Max Deshayes, Biron, Volnais).

Après George Sand et son grand style, Bocage ne s'avisa-t-il pas de donner, le dimanche 16 décembre, Les Gardes Françaises, opéra-comique en un acte, paroles et musique d'Hervé, sous le pseudonyme de Florimond Rouyer. Cette opérette, car malgré son étiquette ce n'était qu'une opérette digne tout au plus du théâtre des Folies-Nouvelles, était pour le moins absolument déplacée à l'Odéon. La musique aimable et gaie fit passer sur la niaiserie du poème et la médiocrité de l'interprétation. L'auteur, venu du Théâtre-Lyrique, jouait dans sa pièce, ainsi que MM. Fosse, Legrand, Pédorlini<sup>1</sup>, Deveaux,

<sup>4.</sup> Cet acteur abandonna bientôt le chant pour la comédie. Nous le retrouverons sous le nom de Joanni dans les directions qui vont suivre.

Forestier, Montménil, et M<sup>me</sup> Cellini. Reçu et répété à l'Opéra-Comique, mais retardé par le succès du *Val d'Andorre* et finalement retiré par son auteur, l'ouvrage fut arrêté par ordre supérieur, après quarante-cinq représentations consécutives, sous prétexte qu'il n'avait pas été reçu par le comité de lecture, qui existait, mais ne fonctionnait pas. L'Opéra-Comique s'était ému du succès, et avait réclamé, disant qu'on ne devait point chanter à l'Odéon... sauf dans la tragédie!

#### 1850.

Le grand succès de François le Champi avait remis Bocage en faveur ; les fantaisies musicales et chorégraphiques qu'il fit représenter à la fin de l'année 1849 surprirent.

Une Nuit blanche, fantaisie noire, en un acte, de MM. Bosquillon père et fils, donnée le 10 février, arrêta bientôt la sympathie et causa bien des colères. Cet acte, qui n'était qu'un tableau d'une revue de 1849, commandée à Méry et à Gérard de Nerval, revue qui n'avait jamais été terminée, parodiait Soulouque et sa cour. Bocage, à l'affût de toute allusion, après quelques changements opérés par son neveu Paul, la fit représenter avec empressement. Voici la donnée de cette folie qui n'a pas été imprimée : Faustin, qui cirait les bottes d'un riche citoyen de la rue du Helder, retourne à Saint-Domingue, sa patrie; là, en débarquant, il est accueilli

par des acclamations et nommé immédiatement empereur. Un cuisinier qui a renversé la marmite en février 1848, un économiste sans économie, un poète famélique et une vertu de Notre-Dame de Lorette arrivent au palais de Sa Majesté noire; Faustin accueille ces illustres étrangers et leur donne un dîner splendide. Au dessert, la dame, reconnaissant le nègre de la rue du Helder, l'interpelle brusquement; il se trouble et la conjure de ne point révéler le secret à ses sujets : « Oh! Majesté, s'écrie-t-elle, je suis» incapable d'une telle noirceur! » — «Pourquoi cette com-« plicité de l'Odéon dans cette attaque à prose armée « contre la dynastie des Soulouque? » dit le Constitutionnel, « l'Odéon n'aurait-il pas touché son dernier terme « échu de l'indemnité de Saint-Domingue? » Il est certain que Bocage vit dans cette fantaisie l'occasion d'une satire contre le gouvernement du prince-président, témoin ces deux vers dits par la dame à son galant :

> Vous le savez, tout chemin mène à Rome, Et souvent Rome est un mauvais chemin.

Le public, cette fois, ne mordit point à l'allusion: des murmures accueillirent le nom des auteurs <sup>1</sup>. Anselme jouait Faustin; Lambert Thiboust, le cuisinier; les autres rôles étaient tenus par Moreau-Sainti, Legrand, Montet, Fosse, M<sup>mos</sup> Baptiste, Henriette et M. Hazard; M<sup>mos</sup> Demouchy et Duriez dansaient un pas.

<sup>4.</sup> A la suite de cette représentation, on fit défense expresse à Bocage de jouer aucune pièce avant qu'elle eût paru devant le comité de lecture.

Le 17 mars, Vous n'êtes que marquis! comédie en deux actes, en vers, de Lelion-Damiens. Un charmant garçon, marquis, malheureusement, est épris de la fille de son jardinier; il la demande en mariage, malgré les siens. Le père de l'aimable enfant lui répond hautement: « Non, monsieur! vous n'êtes que marquis! — Mais je suis aussi médecin! » répond le jeune amoureux interloqué; le jardinier, pensant, après tout, que le médecin est un travailleur, daigne lui accorder la main de sa fille. (Lambert Thiboust, Moreau-Sainti, Anselme; M<sup>mes</sup> Moreau-Sainti, Dargilly.)

Le 5 avril, deux premières: Le Martyre de Vivia, mystère en trois actes, en vers, de Jean Reboul, le boulanger-poète de Nîmes. Semblable à Polyeucte, dont elle n'est qu'une pâle imitation, Vivia se fraye un chemin vers le ciel à travers les affections terrestres. Poésie lymphatique; vers sonores, mais renfermant peu de pensées. C'est le style de Luce de Lancival dans toute sa pureté. M<sup>me</sup> Laurent, qui créa le rôle principal, fut rappelée. (Darcourt, Gaudé, Savigny; M<sup>me</sup> Baptiste.) La pièce ne vécut que huit jours, ses quatre représentations furent orageuses. Le boulanger a fait four, dirent de mauvais plaisants.

Et Planète et Satellites, comédie en quatre actes, en prose, de Méry. La planète est une jeune femme autour de laquelle fourmillent, se querellent et vont même se battre plusieurs satellites. L'auteur, très paradoxal, comme on sait, a voulu prouver qu'avec de l'esprit on peut quelquefois se passer de sujet pour faire une pièce. Cette spirituelle boutade n'a réussi qu'à demi. (Clarence, Moreau-

Sainti, Larochelle, Anselme; M<sup>mes</sup> Payre, Baptiste e Herbel.)

Le 13 mai, LE CHARIOT D'ENFANT, drame en cinq actes et sept tableaux, en vers, de Méry, Gérard de Nerval et Paul Bocage, tiré du drame sanscrit du roi Soudraka: le Chariot de terre cuite (Mritchatchati), chefd'œuvre qui date de 3000 ans; succès éclatant le premie soir; malheureusement les recettes ne répondirent pas à cette tentative si hautement littéraire. Dans un de se : feuilletons, Méry dit plus tard que les noms indiens, trop nombreux sur l'affiche, effarouchèrent le public. Cela est possible, et, en tout cas, très regrettable; car cette histoire de la courtisane Vasentasena, que la vue d'un enfant émeut et pénètre, et qui se réhabilite par le dévouement, était bien un des plus beaux poèmes dramatiques qu'on pût voir : « Nous n'essayerons pas de « faire l'analyse de cette pièce, » dit Théophile Gautier; « rien ne pourrait rendre ce mélange de grandeur et de « naïveté, cette grâce efféminée et voluptueuse, cette « langueur d'amour, cette profusion de parfums, ces « ruissellements de perles, ces bruits d'oiseaux, ces épa-« nouissements de comparaisons fleuries, tout ce luxe x indien, délicat et barbare, qui fait de ce drame une pa-« gode sculptée en vers 1. » Belle mise en scène. Pantoums

. . 3

<sup>4.</sup> Feuilleton théâtral de la Presse. — Le drame sanscrit : le Chariot de terre cuite, attribué au roi Cûdraka, a été récemment traduit et annoté des scolies inédites de Lalla-Diskhita par M. Paul Regnaud, ancien éleve de l'École pratique des hautes études, membre de la Société asiatique. 4 petits volumes, Paris, juin 4877. (Voir le feuilleton de F. Sarcey, au Temps du 49 juin.)

de M. Ancessy. Clarence, Deshayes et surtout Marie Laurent furent applaudis et rappelés. (Larochelle, V. Henry, Darcourt, Savigny, Husson, Bar, Maurice Coste; M<sup>mes</sup> Dargilly, Baptiste, Léonti.)

#### DÉBUTS.

27 avril 1849. — M. Beaumont et M<sup>me</sup> Sarah Félix dans *Tartuffe*.

30 avril. — M<sup>lle</sup> Biron dans M<sup>lle</sup> de Belle-Isle.

6 mai. — M<sup>ne</sup> Daroux, M. Ludovic dans l'École des Femmes.

7 mai. — M<sup>ne</sup> Dargilly, M. Bar dans l'École des Maris.

10 mai. — M. Passerat, M<sup>mes</sup> Sen et Aspasie dans les Folies amoureuses.

16 septembre. — M<sup>lles</sup> Herbel et Blanche dans *les* Trois Sultanes; M. Lambert Thiboust dans Colin-Maillard.

23 septembre. — M. Maurice Coste dans le Vert-Galant.

27 septembre. — M. Deshayes dans l'Éclat de rire.

30 septembre. — M. Ch. Thiron dans l'Esprit de contradiction.

4 octobre. — M. Clarence et M<sup>me</sup> Max Deshayes dans Eveline et la Farnesina.

7 octobre. — M<sup>IIe</sup> Rivals dans le Barbier de Séville.

18 novembre. — MM. Charles Humbert et Hazard dans le ballet des Meuniers.

20 novembre. — M<sup>me</sup> Crosnier dans le Conteur.

18 décembre. — M<sup>11</sup>e Helena dans le Dépit amoureux.

15 janvier 1850. — M<sup>lle</sup> Holbein dans l'Avare.

## REPRISES, REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES.

9 avril 1849. — Bénéfice d'un artiste : un acte du Palais-Royal avec Levassor, un acte du Gymnase avec Numa, un acte du Vaudeville avec Félix et M<sup>ne</sup> Nathalie.

23 avril. — Bénéfice : chansonnettes chantées par el signor Giovanni, Larochelle et les frères Lionnet.

29 avril. — Première (à ce théâtre) des Mauvais sujets en ménage, comédie.

4<sup>er</sup> mai. — Bénéfice avec M<sup>mes</sup> Nathalie, Doche,
 M. Numa et des chansonnettes par Darcier.

16 et 23 septembre. — Reprises du Colin-Maillard et du Vert Galant, de Dancourt.

27 septembre. — Première (à ce théâtre) de *l'Éclat de rire*, drame en trois actes, d'Arago et Maillan, pour les débuts de Deshayes dans le rôle d'André, où Francisque aîné avait fait courir tout Paris.

10 octobre. — Reprise de l'Heureuse erreur de Patrat.

14 et 30 octobre. — Reprises de Cartouche<sup>1</sup>, de Legrand et des Voisins, de Picard.

4 novembre. — Première (à ce théâtre), de Farruck le Maure, drame en vers, d'Escousse.

<sup>4.</sup> La censure interdit la pièce avant le lever du rideau.

15 janvier 1850. — Tartuffe, reprise du Sicilien, une Cantate et les Fourberies de Scapin.

10 février. — Ballet des Six Ingénues, dans lequel Lambert Thiboust dans ait et mimait Innocentus.

17 février. — Reprise de la Comtesse d'Altemberg.

26 mars. — Représentation extraordinaire.

1<sup>er</sup> avril. — Bénéfice de Forestier : *Jocko* et le Barbier de Séville. Lambert Thiboust jouait Figaro.

43 avril. — Reprise de *Diogène*, de Félix Pyat. Deshayes et M<sup>me</sup> Laurent jouaient les deux rôles principaux.

23 avril. — Bénéfice.

25 avril. — Bénéfice de Deshayes: première (à ce théâtre) du *Vagabond*, drame en un acte, de Maillan et Cormon; Rachel dans *le Moineau de Lesbie*; on finit par *la Chambre à deux lits*.

28 mai. — Reprise de l'Amitié des Femmes, de Lafitte.

31 mai. — Clòture annuelle.

4. Pyat était alors exilé. Cette reprise, qui honore le caractère de Bocage, fut un des arguments de sa révocation.

. j,

# CHAPITRE XVIII

1850-1851-1852-1853. — Direction Altaroche. — Sa troupe. — Les Ennemis de la maison. — Les Contes d'Hoffmann. — André del Sarto. — Richelieu. — Henry Monnier et Grandeur et décadence de Joseph Prudhomme. — Les Marionnettes du docteur. — Le Feuilleton d'Aristophane. — L'Honneur et l'Argent.

Le 27 juillet 1850, Bocage n'était plus directeur de l'Odéon: le 1° août, dix prétendants s'inscrivaient pour sa succession; l'on était loin, comme on voit, du temps où personne ne voulait du beau théâtre de la rive gauche. Après l'élimination de ceux dont les titres parurent insuffisants, deux candidatures restèrent en présence: celle d'Auguste Villemot 1, associé avec Ch. Mouriez, directeur des Folies-Dramatiques, et celle de Marie-Michel Altaroche, « publiciste » et ancien député 2. La commission des théâtres penchait pour Villemot; le ministre n'en tint pas compte, il fit choix de son ex-collègue à la Constituante. Le 21 août 1850, Altaroche fut

<sup>4.</sup> Le charmant esprit qu'on appela sous l'empire : le Prince des chroniqueurs, et de qui Henri Rochefort disait dans le Figaro : « C'est notre maître à tous », était alors secrétaire au théâtre de la Porte-Saint-Martin.

<sup>2.</sup> Altaroche, né à Issoire en 4811. Après avoir donné de nombreux articles dans les journaux de province, vint à Paris en 1830.

nommé, pour trois années, directeur du second Théâtre-Français.

Si l'on veut chercher les titres du nouveau directeur dans son bagage théâtral, on s'expliquera difficilement sa nomination: Lestoco, drame médiocre joué à la Porte-Saint-Martin et le Corrégidor de Pampelune indiquent peu un homme de théâtre. Le ministre tint plutôt compte à son candidat de la verve et du talent dont il avait fait preuve en cent journaux depuis vingt années, du tact administratif qu'il avait montré à la Chambre et dans le Puy-de-Dôme, où il avait été commissaire du gouvernement en 4848.

On est tenté tout d'abord de reprocher à Altaroche ses tâtonnements trop longs au début, plus de régularité que d'éclat dans son administration, une tendance à faire de sa maison un théâtre vertueux, académique, et partant un peu ennuyeux; mais outre que les temps étaient encore difficiles, il faut lui tenir compte de la rapidité avec laquelle il dut prendre sa direction. Dès la seconde année, du reste, il avait acquis l'expérience nécessaire et était devenu un bon directeur dans toute l'acception du mot; aussi quand il fut avisé, après le retentissant succès de l'Honneur et l'Argent, que son privilège ne serait pas renouvelé, eut-il lieu d'être singulièrement surpris et d'attribuer cette disgrâce à d'anciens dissentiments politiques avec l'entourage du tout-puissant duc de Morny.

Entré au Charinari en 1832, il fait encore partie de la direction de ce journal célèbre. En quittant l'Odéon, il prit le théâtre des Folies-Nouvelles avec L. Huart.

Vainement Alfred de Musset, Jules Sandeau, Ponsard, Th. Barrière, L. Guillard et Jules de Prémaray apostillèrent la demande de prolongation qu'il présenta au ministre; il lui fut écrit : « Que son exploitation n'avait pas « paru répondre assez complètement aux intentions du « gouvernement et qu'en conséquence son privilège ne « serait pas renouvelé ».

Voici quels furent les comédiens que l'on vit sur la scène de l'Odéon pendant cette période de trois années: M. Bouchet, dont nous avons parlé sous Lireux et qui n'avait pu être nommé sociétaire au Théâtre-Français, après une année passée à Bruxelles retrouva sur la rive gauche la faveur du public et plusieurs belles créations, notamment le Richelleu de M. Peillon, où il fut remarquable. Clarence, Anselme, Harville, Roger, Moreau-Sainti, Gamard, Jahyer, Savigny, Félicien, Eugène Douin passaient de l'ancienne troupe dans la nouvelle, ainsi que M<sup>mes</sup> Roger-Solié, Payre, Moreau-Sainti, Morel, Dupont, Holbé, Talini, Caron et Dargilly.

Boudeville frappait une troisième fois aux portes du second Théâtre-Français et enfin les trouvait grandes ouvertes; sa femme, que l'on avait déjà applaudie aux théâtres du boulevard, fut aussi engagée, pour essayer de remplacer M<sup>me</sup> Marie Laurent, qui venait de signer un engagement à la Porte-Saint-Martin.

Parmi les nouvelles recrues : Métrème, sortant de la Comédie-Française, où il devait rentrer plus tard, fut très-remarqué, ainsi que Néroud, Tétard, second comique, talent souple et fin ; Fleuret, tragédien, et Tournier,

amoureux. Caristie-Martel, après des débuts brillants, devint un des meilleurs jeunes premiers rôles de la maison; une maladie des yeux éloigna trop tôt cet artiste vaillant et lettré de la scène; après plus de dix années passées dans le professorat, ce comédien est aujourd'hui l'un des pensionnaires les plus appréciés du 'Théâtre-Français. Kime, excellent acteur, supérieur dans quelques rôles. MM. Chéry, Philippe, Tallin, Videix; Langlois-Fréville, le vétéran de l'Odéon, un type étonnant, consciencieux et vrai, excellent dans les caricatures, qui dans cent petits rôles « sut se mettre au premier plan », comme disent les clichés des journaux de théâtre.

M<sup>me</sup> Grassau, alors en pleine possession de son talent dans l'emploi des duègnes; Mne Sarah-Félix, une des sœurs de Rachel; Mmes Fortin, Jeanne Anaïs, femme d'Eugène Bondois, l'excellent régisseur général de la direction Duquesnel; la jolie M<sup>lle</sup> Théric; M<sup>lle</sup> Bilhaut, élève de Samson, soubrette intelligente et gaie; Mmes Thivet, Jolivet, Lafont, Victorine Gros; M116 Valérie, charmante comédienne, plus tard M<sup>me</sup> Fould, qui, sous le pseudonyme de Gustave Haller, s'est fait une place dans les lettres; M<sup>1le</sup> Siona Lévy (M<sup>me</sup> Ernst); Laurentine-Léon revenait au théâtre de ses premiers succès; M11e Zulma Restout, belle personne, avait déjà paru sur la scène du Gymnase-Dramatique; M110 Daubrun; M11c Jouassain, 1cr prix du Conservatoire, débutait par l'emploi des jeunes premières avec son camarade Talbot, qui, lui aussi, croyait qu'une grande connaissance du théâtre, une volonté

inflexible, une ardeur de travail extraordinaire peuvent remplacer les qualités physiques si nécessaires pour l'emploi des jeunes premiers rôles. Ces deux artistes, plus tard sociétaires à la Comédie-Française, jouèrent ensemble, pour leurs débuts, Othello. Le public les accueillit favorablement; ils comprirent cependant qu'ils se trompaient de route et abandonnèrent l'altière Melpomène en faveur de la plus accommodante Thalie (vieux style).

Enfin, le 1er janvier 1851, deux comédiens qui ont laissé, à titres divers, de grands souvenirs au second Théâtre-Français, commencèrent leur engagement: M. Eugène Pierron, qui a déjà paru sous Lireux, venant du Théâtre-Historique, où il avait fait sa place dans le beau répertoire d'Alexandre Dumas; plus d'intelligence que de qualités naturelles, des talents littéraires peu communs, une entente très nette du théâtre, désignaient cet artiste aux travaux de la mise en scène plutôt qu'aux succès de la rampe : nous le retrouverons dans ce poste si utile et trop ignoré du public. Hippolyte Tisserant, après avoir chanté le vaudeville au théâtre du Gymnase, créé avec éclat : Pied-de-Fer, mélodrame de Léon Gozlan, à la Porte-Saint-Martin, abordait enfin la scène où il allait mettre le sceau à sa réputation; grand, d'une physionomie mobile, d'une autorité incontestable, connaissant les « effets » comme un vieux routier de théâtre qu'il était, cet excellent acteur, remarquable même dans les grands rôles de genre, raisonneurs et maris trompés, tint pendant quinze ans la première place sur notre théâtre.

Trois grandes personnalités dramatiques passèrent aussi à l'Odéon pendant cette direction: Lepeintre aîné, l'héritier de Potier, si populaire au Vaudeville et aux Variétés, qui devait finir si tristement par le suicide une vie estimée de tous; Henry Monnier et Laferrière, dont nous parlerons plus loin.

Le personnel administratif était : A. Leboulleis, administrateur; Achille Baucheron, ex-second régisseur au Théâtre-Français, directeur de la scène; Hippolyte Messant, auteur dramatique applaudi, secrétaire du théâtre; Eugène Brière, second régisseur; Huart, caissier; Ancessy, chef d'orchestre.

# 1850 - 1851.

Le 28 septembre, réouverture par : Les Péchés de Jeunesse, drame en trois actes, en prose, d'Émile Souvestre. Des situations attachantes, peut-être un peu trop exploitées, et une bonne interprétation ont enlevé le succès. (Bouchet, Roger, Moreau-Sainti, Tétard, Tournier; M<sup>mes</sup> Marie Laurent, Roger-Solié.)

Le 9 octobre, Un Valet sans livrée, comédie en un acte, en prose, de MM. Léonce et Moléri. Dans un diner d'adieu à la vie de garçon, on persuade au fiancé de M<sup>IIe</sup> Verdureau que le mariage est une chose absurde; il envoie sa démission à son beau-père; heureusement un de ses camarades intercepte la lettre. (Moreau-Sainti, Anselme, Talbot, Tournier; M<sup>IIIE</sup> Moreau-Sainti, Demagerott, Caron, Dargilly, Talini.)

Le 13 novembre, Sapho <sup>1</sup>, drame en un acte, en vers, de Philoxène Boyer. On connaît le sujet. Ces sortes de pièces ne brillent que par la forme et l'étude des caractères. Celle-ci, bien rimée, pleine de tirades savamment composées, plut beaucoup. L'auteur, qui étudiait avec amour les poètes grees, avait répandu dans son ouvrage comme un parfum d'Hésiode. M<sup>me</sup> Laurent jouait Sapho. (Bouchet, Martel, M<sup>lles</sup> Théric, Jouassain.)

Le même soir, Les Baisers, comédie en un acte, en prose, d'Hippolyte Lucas. Une comtesse habite son château avec le docteur Remy. Le neveu du bonhomme s'y introduit sous la défroque de son oncle et parle d'amour à la comtesse dont il est épris. Tout finit par un mariage. (M<sup>mes</sup> Sarah Félix, Laurentine Léon; M. Moreau-Sainti.)

Le 6 décembre, Les Ennemis de la maison, comédie en trois actes, en vers, de Camille Doucet; charmant ouvrage où l'on applaudit des caractères bien observés, et quelques-unes des meilleures scènes de ce talent aimable et spirituel. Grand succès. La pièce est maintenant au répertoire de la Comédie-Française. (Bouchet, Moreau-Sainti, Tétard; M<sup>mes</sup> Roger-Solié, Sarah Félix, Bilhaut, Fortin.)

Le 23 décembre, La Fin de la Comédie, comédie en deux actes, en prose, de Taxile Delord. La scène se passe en Allemagne. Deux jeunes mariés, la lune de

<sup>4.</sup> Théodore de Banville avait fait un charmant prologue à cette pièce; il ne put être dit, Altaroche l'ayant distribué trop tard. L'ouverture était de M. Ancessy.

miel finie, s'imaginent qu'ils ne s'aiment point; on leur conseille de divorcer; dès qu'ils sont libres de se quitter, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent se passer l'un de l'autre. Pour faire vivre un tel sujet, surtout en trois actes, il fallait beaucoup de verve et d'esprit. L'auteur, journaliste distingué cependant, eut le tort de s'en passer ¹. Chute. Trois représentations. (Bouchet, Roger, Harville, Boudeville; M<sup>mes</sup> Roger-Solié, Bilhaut.)

#### 1851.

Le 4 janvier, Le Testament d'un Garçon, drame en trois actes, en prose, de MM. Ch. Desnoyer et Eugène Nus. Ouvrage intéressant. Tisserant et Eugène Pierron débutèrent dans cette pièce et firent beaucoup pour sa réussite. (M<sup>mes</sup> Marie Laurent, Roger-Solié.)

Le 15, entre le Misanthrope et les Femmes savantes, Ode à Molière, hommage dramatique à quatre personnages, de Théodore de Banville. Voici quelques strophes ciselées par le maître-ouvrier des Cariatides:

> Peuple, je suis la Comédie, La Muse au sourire effronté Que fuit la sottise, assourdie Aux carillons de sa gaieté.

C'est à moi de chanter Molière! Moi, la Muse aux graves leçons, Qu'il a trouvée, aventurière, Errante à travers les buissons.

On sait le parti que vient de tirer du même sujet M. Victorien Sardou dans sa charmante comédie du Palais-Royal: Divorçons!

Je fus sa première maltresse, Et si, pour le peuple enchanté, Dans un souvenir d'allégresse Molière doit être chanté,

C'est par moi, c'est par mon déliré; Car bohémienne du ciel Molière me doit son sourire Et ce sourire est immortel!

(Bouchet;  $M^{mes}$  Marie Laurent, Sarah Félix, Roger-Solië).

Le 16 janvier, Un paysan d'aujourd'hui, comédie en un acte, en prose, d'Émile Souvestre. Il n'y a plus de paysans aujourd'hui, ils savent tous parler latin, faire des armes et des mots, témoin ce bon fermier, qui, habile comme Scapin, déjoue les projets d'un jeune seigneur sur sa fermière. (Tisserant, Tétard, Harville.)

Le 1<sup>er</sup> février, Don Gaspar le Mendiant, drame en cinq actes et six tableaux, en vers, d'Adrien Lelioux <sup>1</sup>. Don Frédéric, trouvant Philippe II chez celle qu'il aime, l'insulte. Le roi, peu endurant, comme on sait, le fait jeter en prison. Juana éperdue, pour sauver son amant, cède au roi d'Espagne. Le comte apprend à quel prix il a sa liberté; scène de reproches, etc. Les deux amants s'empoisonnent. Caractères bien tracés; élégance et vigueur de style. (Tisserant, Bouchet, Martel, Harville, Talbot; M<sup>mes</sup> Payre, Roger-Solié, Langlois, Lepetit.)

Le 2 mars, Pierrot, comédie de carnaval, un acte

<sup>4.</sup> Adrien Lelioux ne déclamait ses vers que le chef coiffé d'un bonnet rouge.

en prose, de MM. Lefranc et A. Decourcelle. Belmont, après avoir passé la nuit au bal de l'Opéra, en compagnie d'écervelés, la termine chez lui par un souper fin : histoire d'enterrer sa vie de garçon. Dans son ivresse, il parie qu'il gardera toute la journée son costume de Pierrot. Après une foule de quiproquos, l'arrivée de son beau-père, de sa fiancée, etc., il gagne son pari. Succès. (Moreau-Sainti, Anselme.)

Le 21 mars, LES CONTES D'HOFFMANN, drame fantastique en cinq actes, tantôt en prose tantôt en vers, ni plus ni moins qu'une pièce de Shakespeare, par MM. Jules Barbier et Michel Carré, musique d'Ancessy. Dans un prologue dont la décoration représentait la cave où s'enivrait Hoffmann, la muse de l'inspiration jaillissait d'une tonne d'Heidelberg, et par une allocution en vers préparait le public à la bizarrerie du spectacle. Alors, comme dans Victorine ou la Nuit porte conseil, première pièce de ce genre, les récits du poète attablé avec les étudiants prenaient corps et se déroulaient devant les yeux des spectateurs. Cette pièce, originale, d'un style vif et spirituel, pleine de caractères dramatiques, très bien montée, jouée supérieurement par M<sup>me</sup> Laurent, étonnante en personnage automatique au deuxième acte, par Tisserant dans un rôle à travestissements, par Pierron dans Hoffmann, fit deux mois de belles recettes 1. (Jourdain, Anselme, Tétard, etc.; M<sup>11e</sup> Bilhaut.)

<sup>4.</sup> Cette fantaisie dramatique n'avait primitivement qu'un acte et était destinée au théâtre des Variétés. Augmentée de la mu-

#### 1851-1852.

Le 6 septembre, réouverture avec les Familles, comédie en cinq actes, en vers, d'Ernest Serret. C'est l'histoire de deux familles, l'une heureuse par son travail, l'autre désunie par la faute du père. Intrigue simple, dénoûment trop prévu; mais des caractères bien tracés, de belles pensées exprimées en jolis vers. Grand succès. Cette œuvre littéraire et morale obtint, sur le rapport de Sainte-Beuve, le prix de 3,000 francs fondé par le ministre Léon Faucher, pour le meilleur ouvrage dramatique de l'année. Vingt et une représentations. (Tisserant, Bouchet, Pierron, Néroud, Métrème, Tallin; M<sup>mes</sup> Grassau, Boudeville, Roger-Solié, Jeanne Anaïs.)

Le 19 septembre, deux premières : Sous les pampres, comédie en un acte, en vers, de Jules Lorin. Le vieux Gellius aime Lesbie et veut l'enlever à Catulle; une pièce de vers que le poète sit contre César sert de prétexte à la dénonciation du jaloux. Heureusement, César est bon prince, et pardonne. Intrigue indigente rachetée par des vers élégants et faciles. Succès d'estime. Quinze représentations. (Bouchet, Talbot, Chéry, Métrème; M<sup>mes</sup> Sarah Félix, Lepetit), et Livre III, Chapitre 1<sup>er</sup>, comédie en un acte, en prose, de MM. Eugène Pierron, Ad. Laserrière et II. Auger <sup>1</sup>. Une des

sique de Jacques Offenbach, elle est aujourd'hui l'un des plus grands succès de l'Opéra-Comique.

<sup>1.</sup> C'est la comédie d'H. Auger : Un moyen dangereux, représentée à Saint-Pétersbourg en mars 1844, arrangée par Pierron.

petites pièces les mieux faites du répertoire de l'Odéon. Répétée quelque temps au Théâtre-Historique, elle passa avec un des auteurs au second Théâtre-Français et y obtint un très vif succès. Trente-quatre représentations. (Pierron, Néroud; M<sup>lle</sup> Laurentine.)

Le 21 octobre, André del Sarto 1, drame en deux actes, en prose, d'Alfred de Musset. Musique d'Ancessy. Ce n'était en réalité qu'une reprise, mais ayant tout l'attrait d'une première représentation. Deux ans auparavant, le 21 novembre 1848, cette belle œuvre n'avait réussi qu'à demi à la Comédie-Française. Tisserant, qui brûlait de jouer le rôle créé par Geffroy, alla, le lendemain de son engagement à l'Odéon, demander à l'auteur la permission de la reprendre. On établit l'unité de lieu qui n'existait pas auparavant : les jolies scènes parasites furent retranchées, le dénouement fut changé : Cordiani mourut au lieu de fuir avec Lucrèce, et l'on obtint un très beau succès. Trente-sept représentations. (Tisserant, Martel, Roger, Harville, Fleuret, Tallin; M<sup>mes</sup> Sionah-Lévy, Bilhaut, Jeanne Anaïs.)

Le 6 novembre, Les Droits de L'homme, comédie en deux actes, en prose, de Jules de Prémaray. « Du côté de la barbe est la toute-puissance », dit Molière. Elle est plutôt du côté de la cornette, tend à prouver cet aimable

<sup>1.</sup> André del Sarto avait paru pour la première fois en 4833 dans la Revue des Deux Mondes; imprimé en 4834, dans la 2º livraison du Spectacle dans un Fauteuil; retouché pour la scène, réduit à deux actes et représenté sur le Théâtre-Français le 24 novembre 4848 par Geffroy, Maillart et M<sup>11</sup>º Rimblot.

ouvrage, qui réussit et passa au Théâtre-Français en 1852. Vingt-sept représentations. (Lepeintre aîné, Pierron, Néroud; M<sup>mes</sup> Sarah Félix, Roger-Solié, Laurentine.)

Le 19 décembre, première (à ce théâtre) du Cache-Mire vert, comédie en un acte, en prose, d'Alexandre Dumas et Eugène Nus, représentée au théâtre du Gymnase deux années auparavant. Tisserant, qui y avait obtenu un très grand succès, la fit reprendre à l'Odéon, où elle fut accueillie avec faveur. Seize représentations. (Talbot, Delacroix; M<sup>mo</sup> Roger-Solié.)

Le 29 décembre, Les Marionnettes du docteur, drame en cinq actes et onze tableaux, dont un prologue et un épilogue, en vers et en prose, de MM. Jules Barbier et Michel Carré. Musique de M. Ancessy. Les deux nièces du docteur Lebon veulent s'envoler à Paris avec leurs amoureux; pour les retenir, il imagine de représenter devant eux un drame de sa composition, afin de leur montrer les dangers qui les attendent dans la capitale. Pendant quatre actes on voit cette leçon se développer dans deux intrigues plus ou moins réussies. Un acte, où la scène était divisée en quatre parties, plut particulièrement par son originalité. Les auteurs des Contes d'Hoffmann avaient voulu donner un pendant à leur premier succès. Ils ne réussirent qu'à demi. Cette nouvelle pièce fantaisiste fut trouvée curieuse, mais un peu indigeste. Quarante-huit représentations. (Tisserant, Clarence, Pierron, Martel, Boudeville, Tétard, Fleuret; Mmes Roger-Solié, Sarah Félix, Jolivet, Bilhaut.)

### 1852.

Le 16 janvier, Hommage a Molière, poésie récitée par M<sup>ne</sup> Sionah-Lévy; l'auteur, M. Arthur Tailhand, donne le 11 février: Le Premier Tableau du Poussin, drame en deux actes, en vers, qui obtint un franc succès littéraire. 21 représentations. (Clarence, Talbot, Tétard; M<sup>mes</sup> Briard, Roger-Solié.) Le même soir, Un Bald'Avoués, comédie en trois actes, en prose, de Mélesville et Carmouche, fut très-applaudie. Ce n'était d'ailleurs qu'un arrangement, sous un autre titre, de la Séparation, jouée le 1<sup>er</sup> novembre 1830, sous la direction Harel. 26 représentations. (Tétard, Néroud, Lacroix, Dubois; M<sup>mes</sup> Grassau, Sarah-Félix, Lemerle.)

Le 15 février, L'ORIGINAL ET LA COPIE, comédie en un acte, en vers, de MM. Jautard, Gustave Harmant et Numa. Succès, sauf au dénoûment. 13 représentations. (Roger, Métrème, Tétard; M<sup>mes</sup> Laurentine-Léon, Restout, Jeanne Anaïs.)

Le 8 mars, Les Cinq Minutes du Commandeur, drame en cinq actes et sept tableaux, en prose, tiré par Léon Gozlan de son roman: le Dragon Rouge, échoua. « J'ai vu tomber le Commandeur », disait au dénouement l'acteur Videix avec un grand geste désespéré. « Et nous aussi! » répondirent en chœur les étudiants du parterre. On n'eut pas le courage de siffler cette pièce, qui contenait de grandes et sérieuses beautés. 17 représentations. (Tisserant, Clarence, Bouchet; M<sup>mes</sup> Boudeville, Laurentine-Léon, Bilhaut.)

Le 2 avril, Dos A Dos, proverbe en un acte, en prose, de M<sup>me</sup> Roger de Beauvoir, joué au bénéfice de M<sup>me</sup> Sarah-Félix par la bénéficiaire, M. Leroux et M<sup>lle</sup> Judith, de la Comédie-Française.

Le 11 avril, Un Mari d'occasion, de M. Hippolyte Lucas, un acte en prose, comédie, disait l'affiche; c'était plutôt un vaudeville. De la gaieté, mais un peu grosse. Succès. 16 représentations. (Talbot, Tétard.)

Le 16 avril, L'exil de Machiavel, drame, d'abord en cinq, puis en trois actes, en vers, de Léon Guillard <sup>1</sup>. Machiavel exilé et puni par son propre fils, voilà le sujet de cette pièce, pleine de belles situations, malheureusement un peu à l'étroit dans ses trois actes. Succès d'estime. 14 représentations. (Bouchet, Martel, Fleuret; M<sup>me</sup> Sionah-Lévy.)

Le 7 mai, Les Absents ont raison, comédie en deux actes, en prose, de M<sup>me</sup> Anaïs Ségalas. OEuvre légère, aimable et bien faite. Réussite complète. 17 représentations. (Talbot, Lacroix, Fillion, Tétard; M<sup>me</sup> Laurentine-Léon.)

Le 49, Chasse au Lion, comédie en un acte, en prose, de MM. Émile de Najac et Gustave Vattier. Ce lion pourchassé n'a aucun rapport avec le roi des fauves; c'est un élégant personnage de quarante-huit ans, un peu ridicule, qu'une femme de chambre habile conduit, par le

<sup>4.</sup> L'auteur consentit aux suppressions imposées par la censure. L'excellent comédien Geffroy regrettait que la pièce n'eût pas été jouée à la Comédie-Française.

nez, jusqu'au mariage. 11 représentations. (Pierron, Tétard; M<sup>lle</sup> Laurentine.)

Le 21 mai, Le Bougeoir, comédie en un acte, en prose, de Clément Caraguel. Pièce dans le genre de a Gageure imprévue et des proverbes d'Alfred de Musset, déjà publiée par la Politique nouvelle <sup>1</sup>. Un peu petite pour le grand cadre de l'Odéon, mais amusante et fine, cette aimable bluette est aujourd'hui au répertoire de la Comédie-Française <sup>2</sup>. 11 représentations. (Fillion, Métrème; M<sup>me</sup> Sarah-Félix.)

#### 1852-1853.

Le 1er septembre, réouverture avec deux grandes pièces nouvelles: Marie de Beaumarchais, drame en quatre actes et un prologue, en vers, imité du Clavijo de Gœthe par Galoppe d'Onquaire. Pièce ennuyeuse et somnifère. Insuccès, 10 représentations (Bouchet, Pierron, Boudeville, Martel, Crigny; M<sup>mes</sup> Marie Leroux, Briard), et les Filles sans dot, comédie en trois actes, en prose, de MM. Lefranc et Bernard Lopez, qui, bénéficiant de l'effet désastreux de la première pièce, obtint, de par la loi des contrastes, avec un peu d'esprit, de gaieté et quelque connaissance de la scène, un succès éclatant. 141 représentations. (Tisserant, Métrème, Roger, Tétard; M<sup>mes</sup> Roger-Solié, Valérie, Marie de Berg, Holbé.)

<sup>1.</sup> Revue hebdomadaire, numéro du 26 octobre 1851.

<sup>2.</sup> Depuis le 26 mai 4856, après avoir été jouée à Saint-Pétersbourg par Mue Arnould-Plessy.

Le 2 septembre, LA TANTE URSULE, comédie en deux actes, en prose, de Moléri. Cette pièce n'avait qu'un tort, celui d'être en deux actes; quoique trop longue, elle fut accueillie avec faveur. 24 représentations. (Kime, Fleuret, Néroud, Benjamin; M<sup>mes</sup> Grassau, Lafont.)

Le 20 octobre, Richelieu, drame en cinq actes, en vers, début de M. Félix Peillon. Le défaut des œuvres des « jeunes » est souvent l'imitation; on trouva que cette pièce était inspirée de la Marion Delorme d'Hugo et de la Diane d'Émile Augier. L'action roule sur une double conspiration: celle de Raoul d'Arques contre Richelieu et celle de Gaston d'Orléans contre le roi. Succès littéraire complet. Le cinquième acte, excellent de tous points, fut accueilli par des acclamations. D'où vient qu'après un début si brillant l'on n'a plus entendu parler de M. Peillon? (Pierron, Bouchet, Fillion, Kime, Néroud, Ferville; M<sup>mes</sup> Briard, Daubrun, Marie Leroux) 36 représentations.

Le 7 novembre, Les Quatre Coirs, comédie en un acte, en prose, de Léon Battu. Donnée inspirée du jeu d'enfants: un amoureux, plus adroit que les trois autres, ne laisse point conquérir son coin. Agréable bluette. 45 représentations. (Tétard, Néroud, Harville; M<sup>me</sup> Roger-Solié.)

Le 23, Grandeur et décadence de Monsieur Joseph Prudhomme, comédie en cinq actes, en prose, de MM. Henry Monnier et Gustave Vaëz. Dès 1831, avec la Famille improvisée, le personnage de Joseph Prudhomme parut sur la scène. Dans les ateliers, où Henry

Monnier était si populaire, dans les caricatures, dans les journaux, on s'était familiarisé avec ce type que l'auteur-acteur personnisiait d'une façon si plaisante et si parfaite. Altaroche avait pu apprécier mieux que personne dans le Charivari combien cette création humoristique était goûtée du public; en la transportant agrandie sur la scène, on avait déjà un grand élément de curiosité, la moitié d'un succès. Quelques mots sur le sujet : Au premier acte, nous sommes avant 1848, M. Prudhomme est capitaine de la garde nationale. Quel désespoir quand, après la réforme, il apprend que les bonnets à poil sont supprimés! Du moins il en conservera à jamais le souvenir, grâce à l'habile pinceau de M. Marteau, qui l'a peint en pied dans son uniforme, le chef coiffé du fameux et si regretté bonnet. Après la révolution de 1848, M. Prudhomme se retire à la campagne, non pour soigner ses laitues comme Dioclétien, mais pour y planter des choux. L'ambition le saisit encore; au milieu des champs il songe à la députation. On lui fait même accroire qu'il est ministre; cette illusion s'évanouit vite. Les auteurs ont plaqué sur cette donnée simple les mots célèbres de l'élève de Brard et Saint-Omer, professeur d'écriture patenté. Henry Monnier dans le rôle de Prudhomme fut étonnant de fantaisie; M<sup>me</sup> Grassau, qui représentait sa femme, M. Tétard, la charmante M<sup>11e</sup> Valérie, MM. Talbot, Boudeville, Métrème, M<sup>11e</sup> Bilhaut contribuèrent au succès de cette gaie comédie bourgeoise. 98 représentations.

Le 19 décembre, Le Loup dans la Bergerie, comédie

en un acte, en prose, d'Arnould Frémy. Un mari qui veut dégoûter sa femme des plaisirs mondains, feint de les aimer jusqu'à la passion. Léger succès. 14 représentations (Tisserant, Fillion, Boudeville; M<sup>mes</sup> Laurentine-Léon, Marie de Berg, Bilhaut).

Le 26, LE FEUILLETON D'ARISTOPHANE, comédie satirique en un acte, en vers, précédée d'un prologue en prose, avec entr'acte en vers dit par M<sup>me</sup> Roger-Solié, de MM. Philoxène Boyer et Théodore de Banville, musique d'Ancessy. Le compère de cette revue parisienne (car, ainsi qu'au Palais-Royal et aux Variétés, les auteurs ont employé cet inévitable personnage) est ici Aristophane luimême. Le grand satirique grec, dont la verve est épuisée, est conduit à Paris pour y trouver de nouveaux sujets de comédies. En bottes vernies, en pantalon collant, enfin à la dernière mode, suivi de son esclave Xanthias, il voit défiler les curiosités de l'année : la peinture, la musique, les livres, le théâtre. Fantaisie charmante, pleine de beaux vers, de strophes spirituelles et généreuses. On applaudit un joli rondeau sur Balzac et sa Comédie humaine, ainsi que ces vers qui rentrent trop dans notre sujet pour que nous les passions sous silence :

L'Odéon! c'est toujours, pour l'esprit des journaux,
Le volcan dont le temps éteignit les fourneaux,
La Palmyre aux détours sonores
Dont jamais un Volney ne trouble le repos,
Et le morne désert, où ronsient les troupeaux
De bussles et d'onocentaures!
Mais, quand ils ont, pendant les farces du début,
Contre notre Odéon et contre l'Institut

Tordu l'épigramme momie, Les railleurs à leur tour rêvent un Panthéon Et, leur œuvre à la main, tourmentent l'Odéon, Cette clef de l'Académie.

(Pierron, Tétard, Kime, Boudeville, Néroud, Fleuret; M<sup>mes</sup> Bilhaut, Roger-Solié, Grassau, Marie Daubrun, Valérie, Deberg, Delmary, Clairemont). 10 représentations.

# 18,53.

Le 15 janvier, entre le Misanthrope et le Malade imaginaire, Hommage a Molière, stances très-réussies de M. Henri Beaunis, récitées par M<sup>me</sup> Marie Leroux.

Le 11 février, Les OEuvres d'Horace, comédie en un acte, en prose, de M. Eugène Pierron. Demi-succès. L'auteur-acteur jouait dans sa pièce avec M<sup>mes</sup> Laurentine et Valérie. 16 représentations.

Le 11 mars, L'Honneur et l'Argent, comédie en cinq actes, en vers, de Ponsard. Cette première comédie de l'auteur de Lucrèce, reçue à corrections le 2 novembre 1852 par le comité de la Comédie-Française sous le titre de la Comédie bourgeoise, y aurait certainement été représentée avec Lady Tartuffe, alors en répétition; mais Ponsard ne voulut pas attendre. Les sociétaires se seraient plus pressés si Ulysse, du même auteur, qui leur avait coûté 36,000 francs de dépenses, n'avait pas refroidi leur ardeur. Ce fut un très-grand succès d'honneur le premier soir, et peu de temps après un succès d'argent. L'interprétation fut supérieure. Laferrière joua Georges avec une chaleur, une verve, une passion, que son suc-

cesseur Delaunay, plus irréprochable comme diction, n'égala peut-être pas, quand plus tard la pièce passa au répertoire de la Comédie-Française. Tisserant fut parfait dans le beau rôle de Rodolphe. Près de ces deux excellents artistes on applaudit: Kime, Talbot; M<sup>lle</sup> Valérie, tous! M<sup>lle</sup> Preval seule fut critiquée. 94 représentations.

Le dimanche 5 juin, Le Roman de Village, gracieuse comédie en un acte, en vers, de MM. Pol Mercier et Édouard Fournier, deux auteurs déjà joués à la Comédie-Française. Succès. 49 représentations. (Bouchet, Martel, Tétard; M<sup>mes</sup> Marie Leroux, Bilhaut.)

La dernière représentation de la direction Altaroche fut donnée le 26 juin 1853. On joua l'Honneur et l'Argent devant 2,883 fr. 50 c. de recette. Les 94 représentations donnèrent le chiffre de 203,702 francs 1.

### DÉBUTS.

1850. — 29 septembre. — M. Tournier; M<sup>mes</sup> Sional-Lévy et Jouassain dans *Hamlet*.

30 septembre. — M. Boudeville dans les Folies amoureuses.

1er octobre. — Mme Fortin dans George Dandin.

3 octobre. — M<sup>nes</sup> Théric et Demongeotte dans l'École des Femmes.

4. Ponsard, croyant peu à un succès d'argent, renonça, dit-on, à ses droits si la recette ne couvrait pas les frais; les frais couverts, il devait partager avec Altaroche. Il gagna ainsi de plus que le directeur 25,000 écus, qu'il perdit, paraît-il, à Spa, à la roulette.

43 octobre. - M. Talbot dans Othello.

15 octobre. — M11. Jolivet dans les Femmes savantes.

16 octobre. — M<sup>mes</sup> Sarah-Félix et Bilhaut dans Tartuffe et les Précieuses ridicules.

17 octobre. — M. Martel dans Andromaque.

1851. — 2 mars. — M. Adolphe dans Zaïre.

16 mars. — M. Delacroix dans les Contes d'Hoff-mann.

6 septembre. — MM. Néroud, Métrème, M<sup>me</sup> Bou-deville dans les Familles.

14 septembre. — M. Fleuret, M<sup>lle</sup> Ficher dans les Horaces.

21 septembre. — M<sup>me</sup> Amant dans Andromaque.

9 octobre. - M. Hubert dans le Dépit amoureux.

2 novembre, — M<sup>lles</sup> Derby dans *Horace*, Restout dans *le Mariage de Figaro*.

6 novembre. — M<sup>ne</sup> Lafont dans l'École des maris.

1852. — 11 janvier. — M. Armand Colin dans le Cid.

15 janvier. — M<sup>11e</sup> Florence, Tétard, dans le Malade imaginaire.

3 février. - Mle Lemerle dans l'École des maris.

8 février. — M<sup>11e</sup> Isabelle Constant dans Andromaque.

11 février. — M<sup>11e</sup> Briard.

18 avril. —  $M^{n_e}$  Hortense dans le Médecin malgré lui.

1° septembre. — M<sup>lles</sup> Valérie et Marie de Berg dans les Filles sans dot.

5 septembre. — M. Kime dans les Folies amoureuses.

11 septembre. —  $M^{llos}$  Daubrun et Lafont dans Tartuffe.

14 octobre. — M<sup>lle</sup> Delmary dans les Jeux de l'a-mour.

15 octobre. — M<sup>lle</sup> Adrian, M. Fréville dans Tartuffe.

27 octobre. — M<sup>llo</sup> Marie Dorigny dans le Dépit amoureux.

6 décembre. — M<sup>llo</sup> Robert dans les Folies amoureuses.

1853. — 11 mars. — M<sup>lle</sup> Preval dans l'Honneur et l'Argent.

## REPRISES, REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES.

1850. — Le 7 septembre. — Lepeintre ainé joue dans deux pièces : l'Abbé de l'Épée et la Petite Ville; le 14, dans Une Journée à Versailles.

Le 21, reprise de l'Homme gris, avec Lepeintre aîné.

Le 28, reprise du Philosophe sans le savoir.

5 octobre, première (à ce théâtre) de *Elle est Folle!* drame de Mélesville<sup>1</sup>, et *le Voyage interrompu* (Lepeintre).

24 octobre, bénéfice : M<sup>lle</sup> de la Verrière.

26 octobre, bénéfice : Les Frères corses (Fechter, Boutin).

27 octobre, reprise de Jeanne d'Arc.

4. Joué primitivement, avec les couplets, au théâtre du Vaude-ville.

5 novembre, bénéfice : trois pièces du Palais-Royal, dont une avec Arnal.

23 novembre, première (à ce théâtre) du Mari de la Favorite, de Michel Masson.

27 novembre, première (à ce théâtre) de la Jeunesse de Henri V.

1851. — 12 janvier, première (à ce théâtre) d'*Une Tempéte dans un verre d'eau*, comédie en un acte, en prose, jouée primitivement au Théâtre-Historique (Pierron; M<sup>10</sup> Laurentine.)

2 février. — Reprise de Jarvis l'honnête homme.

9 février. — Reprise du Don Juan de Molière.

18 et 25 février. — Deux bénéfices : chaque fois, l'Ambassadrice, opéra-comique avec Ponchard et M<sup>11</sup>e Miolan.

14 mars. — Bénéfice de M<sup>110</sup> Lia-Félix : *Phèdre* avec Rachel, *les Femmes savantes* avec Menjaud.

15 mai. — Représentation extraordinaire : La Tour de Nesle, avec Mélingue et M<sup>me</sup> Marie Laurent.

22 mai. — première (à ce théâtre) du Tyran domestique.

1 er juin. — Fermeture.

11 septembre. — Reprise des Trois Frères rivaux.

2 décembre. — Le soir du coup d'État, personne dans la salle, non plus que le lendemain.

Le 4 et le 5 décembre. — Relâches.

12 décembre. — Rentrée de Clarence dans François le Champi.

<sup>1.</sup> Aujourd'hui au répertoire de la Comédie-Française.

4852. — 29 janvier. — Bénéfice de Lepeintre aîné: Déjazet chante la Lisette de Béranger; Rachel joue le deuxième acte d'Athalie; on finissait par le Bénéficiaire, comédie en cinq actes.

2 avril. — Bénéfice de M<sup>lle</sup> Sarah-Félix : elle joue Adrienne Lecouvreur avec sa sœur Rachel.

11 avril. — Première (à ce théâtre) des Deux Ménages.

30 avril. — Bénéfice de M<sup>11e</sup> Sionah Lévy: *Horace* et *Tartuffe* avec Ligier, M<sup>mes</sup> Allan et Dupont, de la Comédie-Française.

6 mai. — Bénéfice de Tisserant: Roger Bontemps, par les acteurs du Gymnase; le Bonhomme Jadis, par la Comédie-Française; intermèdes par les frères Lionnet.

28 mai. — Bénéfice de M<sup>lle</sup> Briard: Rachel joue les *Horaces* avec son frère Raphaël et sa sœur Rébecca. On finit par un acte du Palais-Royal.

2 juin. — Bénéfice des enfants de Merle : la Dame aux Camélias, avec Fechter et M<sup>me</sup> Doche.

6 juin. — Bénéfice de M. Marchand fils : La Poissarde, par les acteurs de la Porte-Saint-Martin (Boutin; M<sup>me</sup> Laurent).

6 septembre. — Reprise de le Premier venu, ou Six lieues de chemin, comédie en trois actes, de Vial 1.

24 septembre. — Bénéfice de la caisse des auteurs.

19 octobre. — Représentation extraordinaire offerte aux régiments du quartier du Luxembourg. Musique par M. Nicou, du 19<sup>e</sup> de ligne.

1. Représentée en l'an IX, et mise en opéra-comique en 1818.

4 décembre. — L'affiche de l'Odéon porte pour la première fois l'en-tête : Théâtre impérial.

1853. — 17 février. — Bénéfice de Tisserant : le Misanthrope, par le bénéficiaire; un acte du Gymnase; chansonnettes par Déjazet et Joseph Kelm, et quatre tableaux de Benvenuto Cellini avec Mélingue. 2,092 francs de recette.

19 février. — Bénéfice de M. Messant : La Terre promise, comédie en trois actes, du Vaudeville. 737 fr. 50 de recette.

2 mars. — Bénéfice de la caisse des auteurs : Le Malade imaginaire et des pièces des Variétés et du Palais-Royal.

20. — Kime joue le Mariage de Figaro.

En mai. — Trois bénéfices: 4° celui de Laferrière, avec l'Honneur et l'Argent; 2° celui de Tétard, avec deux pièces de l'Odéon et une du Palais-Royal; 3° celui de M<sup>11e</sup> Marie Leroux, trois actes du Gymnase et un du Vaudeville (Félix).

27 juin. — Clôture. — Fin de la direction Altaroche.

# INDEX ALPHABÉTIQUE.

(Les titres des pièces sont en italique.)

### A

Abadie, 92. Abbé de l'Épée (l'), 41, 169, 260. Abbesse des Ursulines (l'), 145. Abbingham, 98, 99. Abbott, 97, 98, 101. Abrantès (Napoléon d'), 213. Absents ont raison (les), 341. Accident en voyage (l'), 24. Achard, 474. Achille, 499, 206, 229. Achille (Mme), 195. Acres, 98. Acte de naissance (l'), 26. Actionnaire (l'), 195. Actrice (l'), 86. Adam, 154, 173. Adèle (MIle), 3. Adeline (M11e), 3, 42. Adélaïde Duguesclin, 41, 88. Ader (J.-J.), 45, 70, 86, 88, 412, 114, 164.

Adieux au public (les), 207. Adjoint (l') et l'Avoué, 59. Adolphe, 3, 84, 88, 348. Adolphe (Mme), 462. Adolphe et Clara, 93, 165. Adrian (Mlle), 349. Adrien, 65. Adrienne Lecouvreur, 432, 354. Agamemnon, 35. Agnès de Méranie, 256, 257. Agrippine, 206, 225. Aignan, 60. Aimé-Gibert, 248, 314, 316. A la gloire de Molière, 227. Alain Blanchard, citoyen deRouen, 71. Albéric (Mme), 270, 273, 281, 282, 289. Albert, 148, 463. Albert (Mme), 71, 72, 76. Albertin, 70. Albert Hermann, 238. Alcade de Molorido (l'), 260, 261. Alcade de Zalaméa (l'), 253.

Alceste, 26%.

Alceste (Mile), 81.

Alexandre, 476, 312, 313, 316, 317.

Alfred, 444.

Algarra (Carlos d'), 237.

Aline, 301.

Allan (Mme), 351.

Alphonse, 36, 42, 78.

Altaroche, 327, 328, 333, 344, 347

Altenheim (Mme d'), 230.

Alzire, 34.

Amant (Mile), 348.

Amant de sa femme (l'), 90.

Amant jaloux (l'), 64.

Amants de Murcie (les), 243.

Ambassadrice (l'), 350.

Amédée, 28.

Amélie (M<sup>11e</sup>), 86, 414.

Ami du mari (l'), 36.

Ami Grandet (l'), 285, 300.

Ami intime (l'), 236.

Amis d'enfance (les), 25.

Amitié des femmes (l'), 325.

Amour et Bergerie, 279.

Amour et Intrigue, 78, 419.

Amour et Sagesse, 196.

Amy Robsart, 403, 404, 405.

Anaïs (Jeanne — Mme Eugène Bondois), 330, 337.

Ancelot, 62, 94, 96, 97, 413, 144, 484, 275, 285, 288.

Ancelot (Mme Virginie), 210, 258.

Ancessy, 249, 316, 313, 323, 332, 333, 336, 338, 339, 345.

Ancet (Mme), 250.

André Chénier, 223.

André del Sarto, 338.

Andrieux, 42, 31, 94, 299, 304.

Andromague, 30, 40, 52, 88, 457, 225, 261, 348.

Angèle, 183, 246.

Ango, 246.

Anglais (l') et le Français, 101.

Anglaises pour rire (les), 52.

Anglemont (d'), 88, 95.

Année à Paris (une), 258.

Anselme, 274, 279, 284, 289, 295,

293, 299, 344, 312, 320, 324, 322, 329, 332, 336.

Anselme (Roger), 277.

Antheaume (Mme), 264, 269, 270, 289, 233.

Antigone, 235.

Antiquaire (l') 267.

Antonie (M<sup>Ile</sup>), 278, 289, 294, 298, 302.

Antony, 160, 225, 246, 286, 300.

Apollon II, 66.

Appartement (l'), 143.

A propos en vers, 198.

Arabe (l') et la Chrétienne, 83.

Arago (Étienne), 324.

Araldi (M<sup>11e</sup>), 249, 257, 260, 264, 265.

Arbogaste, 269.

Argout (comte d'), 467.

Ariel (Mme), 295.

Aristophane, 236.

Armand, 3, 42, 21, 23, 30, 34, 42, 44, 126, 253.

Arnal, 58, 350.

Arnaud, 3, 38, 58, 72, 84.

Arnauld, 248.

Arnauld (Alphonse), 294.

Arnault (Lucien), 426, 249, 252, 255, 256.

Arnault père, 89, 422.

Arnould (Auguste), 415, 430, 453, 156, 157, 484.

Arnould (Edmond), 256.

Arnould Frémy, 345.

Arnould-Plessy (Mme), 342.

A Roland for an Olivar (un Prêté pour un Rendu), 99.

Arsène, 425, 434, 442, 463, 464. Arsène (M<sup>me</sup>), 203.

Artaxerce, 24.

Arthur de Bretagne, 60.

Article de journal (l'), 128.

Article 170 (1'), 238.

Artigues (Léon d'), 196.

Artiste ambitieux (l'), 23.

Artois de Bournenville (Achille d'), 21, 35.

Artois de Bournonville (Armand d'), 21, 33.

Aspasie (M11e), 315, 323.

Astruc (Mme), 430, 438, 473.

Athalie, 38, 50, 208, 242, 351.

Athalie (M1le), 260.

A-t-il perdu? 6.

Atrides (les), 275.

Attila, 36.

Aubé (Mme Félicie), 112.

Auber, 58, 426, 454.

Auberge de Calais (1'), 9, 26.

Aubert (M<sup>11e</sup> Anaïs), 32, 35, 33, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 70,

74, 74, 78, 84, 85, 86, 87, 89,

90, 91, 95, 96, 401, 406, 407, 408, 442, 443, 444, 448, 472,

Aubigny (d'), 32, 73.

Audience secrète (l'), 206.

Auger, 12, 31, 94.

Auger (H.), 337.

Augier (Émile), 493, 200, 248, 234.

Auguste, 27, 32, 42, 58, 69, 84, 94, 95, 406, 409, 442, 425.

Auteur (l') et le critique, 128.

Autran, 264.

Autre fille d'honneur (l'), 32.

Avare (1'), 243, 260, 324.

Avenel, 295, 297, 299.

Avenel (Mme), 311, 315, 316.

Aventurière (l'), 193.

Aventure de Panurge (une), 296.

Aventure de Saint-Foix (une), 496.

Aventure suédoise (une), 211.

Avocat de sa cause (l'), 198.

Avocat Pathelin (l'), 26, 41, 262. Aveugle du Tyrol (l'), 83.

Aymon, 64.

Azéma, 3.

В

Bachelier de Ségovie (le), 235.

Bailleul, 79.

Baisers (les), 333.

Baget (Jules), 272, 317.

Bajazet, 187, 188.

Bal d'avoué (un), 340.

Bal à la mode (le), 3.

Ballande, 220, 224, 225, 229, 236,

237, 240, 242, 267, 268, 269, 270, 273, 284, 283, 288, 289,

292, 295, 296, 298, 301. Balzac, 204, 205, 292, 345.

Bambou (M.), 87.

Banville (Théodore de), 333; 334,

Baptiste, 259, 260, 271, 273, 289, 294, 295, 296, 299, 301, 343, 346, 320, 322, 323.

1

Baptiste (Mme), 298, 321.

Bar, 323, 325.

Baraguey, 19.

Barba, 121.

Barbe-Bleue, 75.

Barbarey, 112.

Barbier, 84, 289, 294, 298, 344. Barbier (Jules), 248, 279, 295, 314,

336, 339.

Barbier de Sainte-Marie, 84.

Barbier de Séville (le), 27, 41, 59, 60, 65, 76, 93, 207, 226, 260,

299, 323, 325.

Barbiere (Il), 486.

Barré, 493, 496, 498, 203, 206, 209, 240, 244, 246, 220, 224, 222, 223, 229, 230, 234, 235, 240, 241, 243, 248, 252, 253, 254.

Barricades (les), 301.

Barrière (A.), 240.

Barrière (Théodore), 230, 240, 329.

Baroche, 308, 309.

Baron (Alfred), 193, 195, 197, 199, 203, 206, 210, 213, 214, 215, 216, 222, 229, 230, 231, 234, 236, 237, 258.

Baron (Auguste), 493.

Baron père (Acarie), 197.

Baron (M<sup>lle</sup> Delphine), 237, 242.

Baron d'Albikrac (le), 45.

Bataille de Pultawa (la), 83.

Bartholomin, 475.

Bathurst (miss), 98.

Battu (Léon), 343.

Baucheron (Achille), 332.

Baudin (Mme), 28.

Baudouin, comte de Provence, 28. Baudouin empereur, 86.

Bauduin de Wiers, 293.

Bausset, 42.

Bayard, 44, 47, 48, 68, 69, 86, 91, 404, 436, 496.

Bazzoni, 346.

Béarnais (le), 285.

Béatrice di Tenda, 189.

Beaumarchais, 46, 60, 85, 86, 183, 185, 280, 302.

Beaumont, 313, 323.

Beaumont (M11e), 38.

Beaunis (Henri), 346.

Beauvallet (Léon), 69, 71, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 91, 94, 95, 407,

408, 440, 441, 439, 469, 472, 473, 476, 477, 488, 274, 280,

281, 282, 289, 293, 300.

Beauvoir (Roger de), 341.

Beaux Messieurs de Bois-Doré (les), 314.

Béchard (Frédéric), 274.

Bédouins en voyage (les), 174.

Beethoven, 78.

Bellamy (A. Gondinet), 269, 273.

Bellanger, 270.

Bellemain, 78.

Belle-mère (la) et le Gendre, 85.

Bellemont, 85, 86, 88.

Bellemont (M<sup>me</sup>), 86, 88.

Belleval (Mile), 54.

Bellevaut, 260.

Bellini, 189.

Belloy (marquis de), 228, 268.

Bell's Stratagem (the), 99.

Belmont (Mme), 84.

Belmontet (L.), 128.

Belurgey, 6.

Bender frères, 8.

Bénédit, 444.

Bénéficiaire (le), 351.

Benjamin, 343.

Benvenuto Cellini, 352.

Béranger, 149, 351.

Béraud (Antony), 432.

Bérenger (M<sup>11e</sup>), 111, 112, 113, 114,

415, 424, 436, 439, 444, 446, 447, 453, 454, 494.

Berg (M<sup>lle</sup> Marie de), 342, 348.

Bernard (M.), 4.

Bernard (Wolf, dit), 55, 57, 58, 62, 74, 80, 479.

Bernay (Camille), 209, 228, 295.

Bérou, 299.

Berrier (Constant), 94.

Bert (Anselme), 240, 213, 245, 246, 272.

Berthault (M<sup>me</sup>), 494, 495, 497, 498, 499, 203, 206, 207, 240,

211, 214, 215, 219, 221, 222,

225, 228, 229, 230, 235, 240, 285.

Berthe (M11e), 270, 284.

Berthier (Mme), 65, 494.

Bertin (M<sup>me</sup>), 289, 295.

Bertrand et Raton, 172.

Beverley, 50, 243.

Bias (M11e), 28.

Bignon, 493, 495, 497, 499, 203, 205, 206, 209, 244.

Bilhaut, 330, 333, 334.

Bilhaut (M<sup>lle</sup>), 336, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348.

Billet blanc (le), 293.

Biographes (les), 87.

Biron (M11e), 315, 318, 323.

Bis (Hippolyte), 36.

Bisse, 3, 31.

Bisse-Lavoncourt, 3.

Bizot (Léon), 58, 84, 88, 95, 409, 412, 413.

Blaise et Babet, 64, 75, 76.

Blaisot, 249, 253, 259, 260, 267, 268.

Blanc (Edmond), 183.

Blanc (Mme Charles), 270.

Blanchard, 479, 480.

Blanche (M<sup>1le</sup>), 270, 281, 293, 323.

Blangy (Mlle), 224.

Blanvalet, 137.

Blés, 465.

Bloc, 94, 109, 112.

Blonval (Mme), 250.

Bocage, 37, 41, 42, 46, 48, 50, 84,

86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97,

401, 406, 409, 440, 442, 413,

414, 415, 419, 436, 460, 475,

201, 209, 211, 212, 213, 214,

217, 218, 220, 225, 234, 235, 238, 242, 245, 246, 247, 248,

and are are are are are

250, 252, 253, 255, 257, 259,

261, 263, 264, 269, 270, 271.

292, 305, 306, 307, 308, 309.

310, 314, 313, 314, 315, 318, 319, 320, 325, 327.

Bocage (Paul), 252, 254, 349, 322. Bohain, 458.

Bohémiens (les), 87.

Boïeldieu, 58.

Boileau, 207, 240, 244, 246, 224, 225, 237, 239, 243.

Boisrosé, 78.

Boissy, 52.

Bonaparte à Brienne, 150.

Bondois, 148.

Bonheur (A.), 248.

Bonheur (Rosa), 248.

Bonhomme Jadis (le), 351.

Bonjour (Casimir), 235.

Bonnet, 274.

Bonnet (M11e), 270.

Bonneville-Colson (M11e), 92.

Bonval (M<sup>me</sup>), 250, 254, 259, 260, 266, 267, 268, 270.

Boquillon père, 319.

Bordogni, 52.

Bories, 462.

Borsat, 149.

Bory Saint-Vincent, 122.

Bosson Brice (Mme), 400.

Bossue (la), 114.

Bouchardy, 237.

Boucher, 3, 4, 42.

Bouchet, 493, 206, 209, 210, 213,

214, 215, 218, 219, 221, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 234,

235, 236, 329, 332, 333, 334,

335, 337, 340, 341, 342, 343,

347.

Boudeville, 242, 260, 284, 329, 334, 337, 342, 345.

Boudeville (M<sup>mo</sup>), 329, 339, 340, 344, 346, 347, 348.

Bouffé, 141, 173, 179, 285, 303.

Bougeoir (le), 312.

Boulanger-Longayroux (M<sup>11e</sup>), 54. Boulanger (M<sup>me</sup>), 470, 474.

Boulanger (Louis), 232, 248.

Boulard, 95, 409, 444.

Bouquet à Molière (le), 237.

Bourbier (M11e), 224, 234, 237.

Bourgeois (Anicet), 261.

Bourgeois (Mme), 260.

Bourgeois de Gand (le), 184.

Bourgeois de Rome (le), 250, 252. Bourgeois des métiers (les), 312,

343.

Bourgeois gentilhomme (le), 75, 240.

Bourgeois grand seigneur (le), 210.

Bourgeoise ambitieuse (la), 23. Bourgmestre de Saardem (le), 285. Bourru bienfaisant (le), 50.

Boutin, 349.

Boyer (Philoxène), 345.

Brabançonne (la); 65.

Brazier, 107.

Brécourt (Léon de), 270.

Brémont, 261.

Bressant, 260.

Bret, 260.

Breton, 249.

Brévanne, 261.

Briard (M<sup>11e</sup>), 250, 264, 342, 343, 348.

Brice, 100.

Brière (Eugène), 332.

Briet (Mile Régine), 475, 476.

Briffault (Eugène), 23, 480.

Briffaut, 12, 94, 31.

Brigands (les), 106.

Brimeau, 314.

Brindals, 98.

Brindals (miss), 98.

Britannicus, 27, 44, 50, 400, 473, 206, 208, 225, 264.

Brocard (M<sup>1le</sup>), 27, 29, 32, 35, 469, .472.

Brochard, 57.

Brohan (Suzanne), 46, 47, 48, 49, 54, 58, 61, 75, 77, 91, 93, 95,

96, 97, 406, 410, 472.

Brouette du Vinaigrier (la), 243. Brousse (Émile), 443.

Broux (Mile), 240, 243, 244, 245, 246, 249, 224, 222, 225.

Brunet, 52, 53, 244.

Bruneval (Mme), 270.

Brunot (Léopold), 464.

Brunswick, 435, 461, 223.

Buchères (A.), 229.

Buffardin (Mme), 95, 400, 442, 143.

Buloz, 231. Bultel, 71. Burette (Théodose), 463. Burgraves (les), 246. Burnet, 98. Bury (Mme Alexis), 85, 88. Byron, 127, 230, 294.

C

Cabirel (Virginie), 58, 84. Cachemire (le), 88. Cachemire vert (le), 339. Cadet-Gassicourt, 94. Cadet-Roussel Procida, 24. Caigniez, 8, 60, 70, 87. Ca ira (le), 280. Calderon, 204, 222. 253, 256, Calonne (Ernest de), 238, 239, 240. Cambacérès, 122. Camille ou le Capitole sauvé, 73. Camille ou le souterrain, 101. Camille, 38, 81. Cammarone, 186. Camoëns, 240. Camoin, 58, 59, 60, 65. Camoin (Mme), 58, 59, 60. Camp des Croisés (le), 184, 185. Campenaut, 58, 62, 63, 65. Camus-Merville, 5, 46, 78, 96. Capitaine Paroles (le), 214. Caprice de la Fortune (le), 97. Caprices de la Marquise (les), 231. Carafa, 95, 473. Caraguel (Clément), 342. Cardillac, 110. Carmagnole (la), 280. Cariatides (les), 334.

359 | Carion-Nisas, 84. Caristie-Martel, 330. Carmouche, 24, 96, 407, 436, 445, Carnaval de Venise (le), 52. Caron, 329, 332. Carré (Michel) 249, 240, 272, 336, 339. Carrosses d'Orléans (les), 242. Cartigny, 439. Cartouche, 324. Casimir (Mme), 470. Cassette (la), 95. Castelli (Pierre), 476. Castibelza, 301. Castil-Blaze, 59, 60, 62, 70, 78, 85, 90, 97. Castro, 28. Catherine de Médicis aux états de Blois, 126. Catherine Howard, 261. Cauchois-Lemaire, 422. Cavé, 87, 144. Cazaneuve (Mlle), 44, 45. Cazot, 149. Cécile Lebrun, 277. Cédric le Norvégien, 203. Celestine (la petite), 475. Célibataire (le) et l'homme marié, 41, 43. Cellini (Mme), 319. Cenerentola (la), 487. Cès-Caupenne (baron de), 470. Chablos (Mme), 65. Chacun de son côté, 225. Chalas, 79.

Chalons d'Argé, 42, 94.

325.

Champein, 425.

Chambre à deux lits (la), 303,

Champmeslė, 230, 303.

Champmeslė (la), 261.

Changement de ministère (un), 452.

Chantal (Céline), 51.

Chapeaux (les), 73, 80.

Chapel (Mme), 259.

Chapelle (Léon), 75, 238.

Chapolard, 465.

Chapmann, 100.

Chapon (Mme), 194.

Chaptal (Mme), 250.

Chapuis (M11e), 728.

Charge à payer (une), 197.

Chariot d'enfant (le,) 322.

Charles, 44, 45, 28, 34, 86, 88, 444.

Charles de Navarre, 23.

Charles II, 106.

Charles et Duguesclin, 96.

Charles VI, 303.

Charles VII chez ses grands vassaux, 452, 457.

Charlet, 493, 207, 248.

Charton (M<sup>He)</sup>. 58, 60, 62, 63, 68, 84, 85, 86, 91, 94, 404, 406, 442, 443, 445, 419, 472, 494,

Chasse au lion (la), 341.

Chasseriau, 248.

195, 203, 225.

Châteaubriand (de), 472, 493.

Château de Kenilworth (le), 403.

Châteaux en Espagne (les), 38,50, 76.

Chatterton mourant, 285.

Chattet, 38.

Chauvet, 60.

Chazel, 3, 42, 44, 24, 34, 42, 48, 49, 58.

Chef-d'œuvre inconnu (le), 225, 242.

Chénier (André), 232.

Chénier (Marie-Joseph), 86, 226.

Chéron de la Bruère, 128.

Chéry, 330, 337.

Chevalier, 411.

Chevalier d'industrie (le) 75, 89. Chevalier de Pomponne (le), 240.

Chevreuil (le), 174, 208.

Chiffonnier de Paris (le), 278.

Chilly (Charles), 92, 424, 428, 435, 436, 437, 444, 445, 452, 453,

454, 456, 458, 459, 465.

Chippendale, 98.

Cholet (Mlle), 65.

Cnotel, 237, 240, 242.

Christ crucifié (le), peinture, 248.

Christine, 135.

Christine à Fontainebleau, 127, 132, 243.

Christophe le Suédois, 246.

Cicéri, 79, 125, 135, 183, 267.

Cid (le), 30, 38, 50, 226, 260, 261, 299, 326, 348.

Ciguë (la), 231, 232, 235, 243.

Cimarosa, 71, 85.

Cinna, 40, 50, 75, 483, 226.

Cinq minutes du Commandeur (les), 340.

Cinti (Mme) 52.

Claire Champrosé, 196.

Clairemont (Mme), 346.

Clairet (Mile), 45, 32, 36.

Clara (M11e), 270.

Clarence, 343, 346, 347, 348, 324, 323, 329, 339, 340, 351.

Clarisse, 342.

Claudie, 310.

Clément, 93.

Clément-Just, 248, 252, 254, 256, 258, 265, 267, 268, 295, 301.

Cléopâtre, 59, 79.

Cléophile (Mlle), 92.

Clerc de la basoche (le), 158.

Closerie des Genéts (la), 285.

Clotilde, 171, 225, 284, 285.

Clozel, 3, 4, 42, 42, 84, 89, 94, 92, 95, 97.

Coderat, 299.

Cœuriot, 74, 77.

Colin (Armand), 348.

Colin-Maillard (le), 323, 324.

Collateral (le), 8, 9, 26, 98, 412.

Collé, 78, 256.

Collier du roi (le), 281.

Collin d'Harleville, 7, 299.

Collot d'Herbois, 253.

Colson, 74, 76, 80, 85, 90, 469.

Comberousse (Alexis), 32, 285.

Comédie à la campagne (la), 70. Comédiens (les), 7, 22, 53, 75, 92,

148, 483.

Comique à la ville (un), 238.

Comment les femmes se vengent, 297.

Commerson (J.), 237.

Comte, 149.

Comte (M<sup>11e</sup> Louisa), 411.

Comte (Mme Achille), 499, 229.

Comte d'Angoulême (le), 47.

Comte de Bristol (le), 205.

Comte d'Egmont (le), 236.

Comte Julien (le), 44,

Comtesse d'Altemberg (la), 230, 261, 325.

Comtesse d'Escarbagnas (la), 243.

Concert à la campagne (le), 113.

Conradin et Frédéric, 23, 40.

Constant, 28.

Constant (Mile Isabelle), 348.

Constantin (Marc), 298.

Contes d'Hoffmann (les), 336, 348.

Conteur (le), 324.

Contrariant (le), 114.

Contrastes (les), 215.

Convenances d'argent (les), 297.

Cooper, 114, 295.

Coppola, 187.

Coquatrix (Émile), 234, 268, 280.

Coquerel (Paul), 412.

Coquette corrigée (la), 38, 64, 130.

Corbières (M. de), 55.

Cordélia, 91.

Cordelier-Delanoue, 450, 454, 495, 265, 284.

Cordier (Jules), 484.

Corès (M<sup>me</sup>), 256, 259, 260, 265, 268, 289.

Coriolan, 25, 27, 40.

Cormon, 325.

Corneille (Pierre), 485, 316.

Corneille (Thomas), 45, 496.

Corneille chez Poussin, 268. Corot, 248.

Corrégidor de Pampelune (le), 215, 328.

Cosaques (les), 248.

Cosima, 317.

Cosson (Mme), 148, 177.

Coste (Maurice), 173, 314, 316, 317, 323.

Courcy (Frédéric de), 59,436, 498.

Cournier (J.-M.), 293.

Couronne de France (la), 273.

Course à l'héritage (la), 267.

Court, 248.

Cousine Albert (la), 7.

Cowley (Mrs), 99.

Cowley and the weather Cock (l'Inconstant), 99.
Crécy, 193, 197, 203, 205, 206.
Crémont, 3, 61, 71, 79, 84, 90, 95.
Cresson, 208.
Crette, 215.
Crigny, 342.
Crispin Diogène, 8.
Crispin médecin, 8, 26, 284.
Crispin rival de son maître, 174, 260.
Cromwell, 104.
Crosnier, 89, 460, 465.

D

Crosnier (M1le Irma), 315, 324.

Cuillier (Émile), 148, 317.

Dabadie (M<sup>11e</sup>), 426. Daguerre, 48. Daiglemare, 51, 494. Daillière (Julien), 223. Dailly (Armand), 44, 22, 29, 34, 43, 172. Dalayrac, 93, 401, 406, 408. Dama Duende (la Femme revenant), 256. Dame aux camélias (la), 351. Dame du lac (la), 71, 92. Dame noire (la), 23. Damoreau (Mme), 426. Dancourt, 324. Dangeville (Mme), 497. Daray (Mme), 207. Darcey (Mme), 65, 494, 206. Darcier, 324. Darcourt, 220, 221, 223, 229, 234, 236, 237, 240, 248, 253, 265,

269, 273, 283, 289, 294, 296, 298, 301, 314, 316, 321, 323. Dargilles (Mme), 323. Dargilly, 347, 324, 329, 332. Darine, 119. Darmont, 345, 347. Darou (M11e), 323. Darras (Mme), 194, 210, 215, 295, 296, 298. Dartois (Mlle), 51, 58. Daubigny, 4, 23, 60, 73. Daubray (Mme), 345, 347. Daubrun (M11e Marie), 330, 343, 346, 349. Dauduran, 207. Davesne, 439, 444, 445, 463, 464, David, 43, 44, 48, 49, 22, 23, 29, 34, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 46, 49, 50, 58, 59, 60, 62, 63, 94, 172. Davrigny, 68, 243. Deberg, 346. Debutant (le), 281, 285, 286. Decourcelle (Adrien), 248, 336. Défiance et Malice, 38, 303. Defrance (M<sup>11e</sup>), 203, 205. Degrully, 299. Deharmes (M° Gabrielle), 38. Déjazet (Virginie), 465, 474, 285, 352. Delacour, 444. Delacroix (Eugène), 404, 248, 284, 339, 348. Delafosse, 124, 127, 128, 129, 132, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 153, 155, 157, 159, 184. Delaistre, 424, 427, 435, 436, 137, 447, 453, 454, 458, 463, 465.

Delanneau, 188.

Delaroche (Paul), 427, 230.

Delatouche (Henri), 228.

Delattre (M<sup>11e</sup>), 32, 35, 36, 39, 66, 69, 70, 85, 423, 430, 432, 438.

Delaunay, 249, 250, 254, 256, 258, 259, 265, 266, 267, 268, 269,

270, 272, 274, 277, 278, 279, 280, 282, 288.

Delaunay (Th.), 92, 95.

Delavigne (Casimir), 7, 19, 20, 22, 34, 448, 127, 439, 445, 169, 485, 218, 222, 294.

Delavigne (Germain), 99, 101.

Delestre-Poirson, 172.

Delhomme, 38.

Délia (Mne), 3, 42, 45, 22, 23, 34, 118, 127.

Delille, 42.

Delisle, 3.

Dellemence, 40, 42, 58.

Delmary (M11e), 346,349.

Delord (Taxile), 333.

Delphine, 214.

Delrieu (André), 4, 24.

Delvau (Alf.), 297.

Delvil (M), 256, 259, 260, 265, 266, 267, 269.

Demagerott (Mme), 332, 347.

Déménagement de La Fontaine (le), 50.

Démence de Charles VI (la), 24. Démocrite amoureux, 30.

Demouchy (Mme), 320.

Demoustier, 261,

Demouy, 88.

Denis (Achille), 492, 201.

Denis (Alphonse), 36.

De Nugens, 31.

Dépit amoureux (le), 92, 472, Desportes (Auguste), 213.

476, 208, 260, 299, 324, 348, 349.

Derby (M<sup>11e</sup>), 348.

Dercy (François), 406.

Derfeuille (M<sup>11e</sup>), 84, 88, 94, 95, 442. Derneiville, 65.

Dernier banquet (le), 278.

Dernier Figaro (le), 279.

Dernier jour de folie (le), 69.

Dernier jour de Missolonghi (le), 106.

Derniers Valets (les), 211.

Derouet (Mme), 270, 289, 301.

Dérosselle, 493, 495, 203, 205, 206, 240, 243, 220, 224, 222, 223, 228, 229, 248, 250, 253, 270.

Derudder (Mme), 27, 32.

Derval, 174.

Désaugiers, 24, 30, 31, 34.

Desaur, 89.

Desbordes, 38.

Desbordes-Valmore (Mme), 14.

Deschamps (Émile), 4, 7, 87, 224, 291, 292, 296.

Descloseaux, 62.

Déserteur (le), 261.

Deshayes, 313, 316, 317, 318, 323, 324, 325.

Deshayes (Mme Max), 315, 317.

Deshonneur posthume (un), 20, 284.

Deslandes, 221.

Deslys (Charles), 260.

Desmousseaux, 172, 173.

Desnoyer (Charles), 92, 94, 93, 407, 409, 442, 443, 444, 445, 117, 141, 146, 170, 197, 334.

Despote (le), 224.

Desroches, 3.

Desroches (Taunus), 274, 273.

Desroches (Mme), 289.

Destouches, 45,.85.

Destrieux-Ribou (Mme), 51.

Desvergers, 238.

Detchevery (Léonard), 70.

Deux Adjoints (les), 72.

Deux Amis (les), 207.

Deux Anglais (les), 26, 80, 302.

Deux Annettes (les), 70.

Deux Candidats (les), 33.

Deux Césars (les), 249.

Deux Chemins (les), 207, 295.

Deux Écoles (les), 70.

Deux Figaro (les), 95.

Deux Frères (les), 169.

Deux Impératrices (les), 210.

Deux Ménages (les), 36, 80, 475, 351.

Deux Mots ou Une nuit dans la forét, 107.

Deux Philibert (les), 2, 26, 91, 483.

Deux Précepteurs (les), 53, 99.

Deux Sœurs de Charité (les), 129.

Deveaux, 378.

Devienne, 70.

Deville (M<sup>me</sup>), 76.

Devin du Village (le), 27.

Deyeux, 198.

Dhéricourt, 32.

Diable ou Femme, 256.

Diane, 343.

Diaz, 248.

Dick-Rajah ou l'Éléphant de la Pagode, 465.

Diderot, 49, 485.

Didier (Mme), 194.

Didon, 44, 50.

Dieu et la France, 300.

Dinaux, 461.

Diogène, 252, 325.

Directeur dans l'embarras (un),

Discours de rentrée, en vers, 220.

Dissipateur (le), 27, 38, 54.

Distrait (le), 49.

Dittmer, 87.

Divorçons, 334.

Dix ans de la vie d'une femme, 165.

Dix francs de Jeannette (les), 44, 50, 460.

Dobigny (Léon), 404, 406, 407, 409, 415.

Doche (Mme), 285, 324.

Docteur amoureux (le), 238, 239.

Doligny (Hippolyte), 38, 95, 406, 407, 409, 412, 456, 457, 458, 461, 465, 260.

Doligny (Léon), 445, 224.

Doligny (Mme), 497, 498, 206.

Dominique le Possédé, 169, 191, 207.

Dominos verts (les), 243.

Don Carlos, 25.

Don Gaspar le Mendiant, 355.

Don Giovanni, 486.

Donizetti, 486, 488, 222.

Don Juan, 76, 97, 496, 207, 225, 350.

Don Juan d'Autriche, 176.

Don Juan de Marana, 246.

Donna del Lago (la), 71, 186.

Don Quichotte et la France, 300. Dorgebray (Amélie), 76, 84, 92,

95, 401, 406.

Dorigny (M11e Marie), 349.

Dormoy (Ch.), 487.

Dornay, 248, 254.

Dorsan, 58.

Dorsay (Mme), 58.

Dorval (Mme), 460, 463, 464, 465,

184, 201, 209, 210, 212, 213,

218, 220, 223, 225, 230, 242,

257, 259, 267, 270, 284.

Dorvo (H.), 7.

Dos à dos, 341.

Double épreuve (la), 493.

Double fête (la), 6.

Doucet (Camille), 496, 498, 206, 207, 244, 244, 220, 278, 340,

333.

Douesnel aîné, 31, 57, 84, 94, 412.

Douesnel jeune, 31, 57, 84.

Douin (Eugène), 329.

Douville, 256.

Draparnaud, 44, 47, 77, 84.

Droits de l'homme (les), 338.

Drouineau (Gustave), 78, 414.

Drouville (Robert), 296, 297, 298, 299, 314.

Droz, 12, 31, 94.

Dubois (M.), 32.

Dubois, 340.

Dubois (M<sup>11e</sup>), 194, 197, 206, 208, 225.

Dubois-Davesne, 51, 439, 444, 445, 448.

Dubourjal (M11e), 463, 466.

Dubuffe, 248.

Ducange (Mme Vve), 472.

Duchâtel, 192.

Duchesse de Châteauroux (la), 223.

Ducis, 60, 108, 185, 242.

Duclos (Mme), 250, 261.

Duel sous Richelieu (un), 2:5, 226, 288, 300.

Duffaud (Édith), 250.

Dufossé (Mme), 242.

Dufour, 28.

Dufresnoy (M11e), 44, 45.

Dugazon, 30.

Dugué (Ferdinand), 245, 240, 286.

Duhomme, 236.

Dulin, 65.

Dumaniant, 261.

Dumas (Adolphe), 184.

Dumas père (Alexandre), 404, 405,

432, 434, 435, 449, 450, 457,

160, 183, 216, 223, 225, 243,

254, 261, 262, 282, 283, 294, 296, 310, 331, 339.

Dumas fils (Alexandre), 282.

Dumas (M.), 316.

Dumersan, 7, 408, 429, 464, 495, 224.

Dumesnil (A.), 241.

Dumollard, 68.

Dumontet, 84, 94.

Dunoyer (M11e), 250, 259.

Duparai, 3, 44, 23, 29, 31, 37, 42,

44, 45, 46, 47, 49, 50, 58, 59,

61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 73,

74, 78, 84, 85, 86, 88, 91, 95,

96, 97, 106, 112, 113, 114, 115,

117, 124, 126, 127, 128, 129,

430, 435, 436, 444, 445, 452, 456, 463, 465, 469.

Duparc, 258.

Duparc de Loch-Maria, 43, 61.

Dupaty (E.), 58.

Duperron (Mile), 76.

Dupeuty, 114.

Dupias fils, 71.

Dupin (H.), 24, 69, 406, 495, 496.

Dupont, 125, 137. Dupont (Alexis), 28. Dupont (Mme), 289. Dupont (M<sup>11e</sup>), 47, 49, 52, 58, 60, 400, 423, 425, 469, 472, 250, 252, 270, 283, 289, 295, 314, 329. Dupont et Durand, 293. Duport, 179. Duprez (Édouard), 92. Duprez (G.), 76, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 93, 95, 96, 97, 404, 406, 107, 108, 109, 110, 187, 302. Duprez (Mme), 85, 92, 95, 408. Dupuis (M<sup>1le</sup> Eulalie), 49, 92, 412, 143, 414, 445, 419, 423, 427, 129, 132, 135, 170, 242, 268, 284. Dupuis (Rose), 423. Duquesnel, 330. Durand (Mme), 84, 88, 95, 412, 413. Durand de Beauregard, 215. Durantin (Armand), 203, 245, 284, 293, 298, 299. Durey (Marie), 270, 284, 289, 293. Duriez, 320. Dutertre (M<sup>11e</sup>), 27, 29, 32, 34, 35, 36, 58, 59, 66, 70, 84, 85, 88, 94, 95, 442, 443, 445. Duval, 71.

E

Duval (Alexandre), 75, 406, 485.

Duvernois, 28.

Duvernoy, 14.

Duval (Georges), 25, 408, 429, 240.

Eau de Jouvence (l'), 96. Echec et mat, 254, 256, 260.

Duvert, 70, 96, 411, 414.

Éclat de rire (1'), 323, 324. École de Rome (l'), 87. École des femmes (l'), 27, 409, 477, 226, 243, 249, 260, 284, 299, 323, 347. École des maris (l'), 19, 27, 43, 69, 444, 284, 299, 323, 348. École des Princes (l'), 220. École des veuves (l'), 86. École des vieillards (l'), 147. École d'un Fat (l'), 234. École du pauvre (l'), 135. Ecolier d'Oxford (l'), 60. Edith (M11e), 254. Edmond, 400, 449. Édouard, 3, 31, 57, 58, 63, 84, 88, 94, 95, 412, 425, 463, 473, 249, 225. Egalité devant la loi (l'), 253. Egmont, 268. Elisabeth, 70. Elle est folle, 286, 349. El medico de su honra (le Médecin de son honneur), 222. Éloge de Voltaire, 121, 215. Elu du clocher (l'), 293. Elwart, 264. Émile, 28. Emilia, 403. Emmeline, 90. Empis, 145, 152, 254, 302. En bonne fortune, 274, 281. Enfant prodigue (l'), 38. Enfants blancs (les), 196. Enfant trouvé (l'), 63. Engival, 21. Ennemis de la maison (les) En province, 259, 261. Enragés (les), 462.

Enthousiaste-(l'), 88.

Entrée en vacances (l'), 438. Épagny (Violet d'), 49, 71, 90, 415, 419, 448, 458, 459, 489, 491, 492, 496, 497, 498, 201, 265, 297.

Éphémères (les), 106. Épître en vers à la louange de Molière, 43.

Epreuve (1'), 26, 27, 38, 39.

Épreuve nouvelle (l'), 188.

Épreuve villageoise (l'), 63, 84.

Éric-Bernard, 43, 49, 24, 23, 25, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 44, 47,

49, 52, 58, 67, 68, 69, 71, 74, 84, 85, 94, 95, 124, 126, 128,

134, 135, 137, 139, 142, 145,

452, 453, 458, 466.

Éric-Bernard (Mme), 27.

Ernest, 28, 32, 249, 270, 314.

Escadre Bleue (l'), 310.

Escousse, 463, 325.

Escousse (M<sup>11e</sup> L.), 95, 464.

Escudier frères, 186.

Espion (l'), 414, 415, 245, 295.

Esprit de contradiction (l'), 323.

Essarts (des), 227.

Estelle, 303. .

Étienne (M), 99, 485.

Étienne (l'acteur), 100.

Étienne (Chéry), 260.

Et nous aussi nous chantons les vépres, 21.

Étourdis (les), 261.

Eugène et Guillaume, 25.

Eugénie, 26, 38, 483, 243, 299, 302.

Eugénie (M11e), 270.

Eunuque (l'), 240.

Euripide, 233.

Evelyne, 316, 323.

Ewig (M<sup>me</sup> Régine), 194. Exil de Machiavel (l'), 341.

F

Fabre d'Églantine, 32, 45.

Falkland, 101.

Falcoz (M<sup>me</sup>), 49, 22, 23, 32, 34, 36, 43, 46, 58, 70, 83, 437, 444, 445, 453.

Falton (Mme), 264.

Falstaff, 209.

Famille Cochois (la), 229.

Famille de Renneville (la), 219.

Famille Glinet (la), 5, 26.

Famille improvisée (la), 462, 343.

Famille Liéven (la), 83.

Famille Poisson (la), 303.

Familles (les), 337, 348.

Fargueil, 170.

Farnésina (la), 316, 323.

Farruck le Maure, 163, 325.

Fatton (Mme), 284.

Faucher (Léon), 337.

Faure, 169, 174, 188.

Fausse Agnès (la), 27, 38, 50, 85, 226.

Fausse Clef (la), 83.

Fausse Magie (la), 63.

Fausse Modestie (la), 33.

Fausses apparences (les), 23.

Fausses confidences (les), 7, 50, 260.

Faust, 290.

Faute d'un pardon, 274.

Favorite (la), 302.

Fechter, 349, 351.

Félix (du Vaudeville), 324.

Félix (Mme Lia). 350.

Félix (Raphaël), 223, 224, 229, 240, 351.

Félix (MIle Rébecca), 224.

Félix (Mme Sarah), 323, 330, 333, 335, 337, 339, 340, 341, 342, 348.

Femme jalouse (la), 4, 26, 38, 52, 88, 89, 264.

Femme juge et partie (la), 39. Femme malheureuse et persécutée (la), 75.

Femmes (les), 50, 261.

Femmes fortes (les), 295.

Femmes savantes (les), 27, 208, 243, 334, 348, 350.

Ferdinand (M11e), 441, 442, 345.

Fernand (M<sup>11e</sup>), 250, 254, 255, 258, 259, 265, 266, 267, 268, 269, 285.

Ferréol, 470.

Ferté (de la), 40, 56.

Ferville, 424, 428, 430, 432, 435, 436, 439, 445, 447, 452, 453, 157, 161, 162, 163, 165.

Festin de Pierre (le), 64, 88.

Fête de Henri IV (la), 33.

Fête de Molière (la), 66, 110.

Fête de Néron (une), 428, 456, 226, 304, 303.

Feuchères, 183.

Feuillet (Octave), 252, 254, 305.

Feuilleton d'Aristophane (le), 345. Ficher (M<sup>11e</sup>), 348.

Fiesque, 62, 80.

Fiesque et Doria, 4.

Fille à marier (la), 261.

Fille capitaine (la), 302.

Fille de l'avare (la), 173, 303.

Fille d'Eschyle (la), 264, 282, 283. | Forestier, 270, 289, 314, 315, 325.

Fille du musicien (la), 78.

Fille du prisonnier (la), 475. Fille mal gardée (la), 126.

Filles sans dot (les), 342, 346.

Fillieu (Charles), 269.

Fillion (E.), 493, 495, 496, 497, 498, 199, 200, 341, 342, 343, 345.

Fils banni (le), 83.

Fils de la folle (le), 260, 261.

Fils de l'émigré (le), 452.

Fin de la Comédie (la), 333.

Fioraventi, 86.

Firmin, 92.

Firmin (M<sup>me</sup>), 472, 473, 476.

Firmin-Didot (Ambroise), 46.

Fitzelier (M<sup>lle</sup>), 27, 32, 35.

Fitz-James (M<sup>1le</sup>), 224, 235, 236, 237, 240, 244, 249, 253.

Flammarion, 38, 42, 63.

Fleuret, 329, 338, 339, 344, 343 346, 348.

Fleury, 3, 70, 249.

Fleury (M<sup>He</sup>), 42, 45, 23, 32, 42.

Flore (M<sup>11e</sup>), 442, 443, 445.

Florence (M<sup>11e</sup>), 348.

Florent, 51, 65. Florestan, 445.

Florigny (M<sup>lle</sup>), 58, 59, 60, 65.

Florigny-Valère (Mme), 77.

Florinde (les frères), 473.

Folies amoureuses (les), 51, 59, 76, 472, 208, 242, 243, 323, 347,

348, 349. Folle de Glaris (la), 91.

Folz (Léopold), 473.

Fontan, 86, 407, 444, 440, 444, 454.

Fontbonne (de), 24.

Fontmichel, 173.

Fook (miss), 99.

Forèt de Sénart (la), 78, 81. Fortin, 330, 333.

Fortin (Mme), 347.

Fortini, 314.

Fortuné, 316.

Fortune's Frolic (le Caprice de la Fortune), 97.

Foucher (Paul), 104, 106, 146, 206, 274, 310, 316.

Fourberies de Scapin (les), 34, 207, 325.

Fournier (Édouard), 218, 347.

Fournier (N.), 415, 430, 453, 456, 184.

Fournier-Verneuil, 35.

Fradelle, 58, 84.

Fragonard (Th.), 247.

Français au Caire (les), 115.

Français au Sérail (les), 70,

Français en Espagne (les), 46.

France (M11e), 214.

Francisque, 149.

Francisque aîné, 324.

Franck, 255.

François le Champi, 307, 308, 317, 318, 349, 351.

Françoise de Rimini, 90.

Frantz (Mile), 284.

Frantzia (Mme), 256, 265, 269, 270, 275, 281, 289, 295, 296, 301, 313, 314, 316.

Frédégonde et Brunehaut, 29, 40. Frédéric (la petite), 67.

Frédérick-Lemaître, 32, 40, 41, 43, 144, 145, 146, 148, 149, 151,

152, 153, 155, 158, 165, 278.

Frère (le) et l'Amant, 127.

Frère (le) et la Sœur, 46, 47.

Fréres corses (les), 349.

Fréres féroces (les), 52.

Fréville, 343, 349.

Freyschutz (le), 62.

Fulgence (de Bury), 21, 29, 36, 37, 43, 47.

Fumé, 32.

Fusil (Mme), 124.

G

Gabrielle, 283.

Gabrielle (Mlle), 28.

Gabrielle de Vergy, 30, 40, 50, 208, 261.

Gageure imprévue (la), 36, 174, 342.

Gaiffer, 215.

Gaillard de Muray, 94.

Galoppe d'Onquaire, 297, 342.

Gamard, 314, 329.

Garcia del Castanar, 281.

Garcière, 125.

Gaspari, 256, 258, 259, 260, 266.

Gaudé, 296, 298, 313, 314, 316, 317, 321.

Gaussin (Mme Héléna), 473, 484. 202, 205.

Gautier (Mme), 172.

Gautier (Théophile), 210, 213, 246, 231, 233, 238, 246, 248,

250, 273, 283, 296, 322.

Gay (Delphinn), 434.

Gay (Sophie), 223.

Gazza ladra (la), 60.

Geais (les), 274.

Geffroy, 472, 476, 483, 484, 338, 341.

Gendre aux épinards (un), 303. Généreux par vanité (le), 92.

24

God save the queen, 97.

Genet (L.), 198. Geniez (Alphonse), 27, 43, 49, 71, 74, 76, 78, 81, 214, 219. Génot, 449. Gentil (Ad. de Chavagnac), 31, 34, 36, 37, 47, 125, 141, 224. Gentilhomme de la Chambre (le), 138, 150. Gentilhomme de 1847 (le), 293. Geoffroy, 123. George Dandin, 302, 347. Georges (Mlle), 32, 35, 36, 39, 43, 44, 46, 50, 53, 58, 60, 64, 68, 77, 119, 122, 126, 127, 135, 141 442, 445, 446, 453, 455, 457, 201, 206, 208, 209, 214, 225, 226, 230, 240, 242, 243, 246, 270, 303. Georges cadette (Mlle), 32, 35, 39, 43, 49, 123, 136, 138, 146, 147, 153. Georges d'Alton, 256. Georgina (Mile), 261. Germain (Carle), 248. Gersay (M<sup>11e</sup>), 27, 32, 43, 47, 58, 60, 67, 83, 84, 88, 94, 95, 107, 142, 124, 128. Gilbert, 96. Gillig (Mile Alphonsine), 92. Gil Pérez, 193. Gimel (de), 42, 50, 56, 94. Girondins (les), 280. Girouette de village (la), 5. Girowitz, 79. Gisors (de), 483, 247. Glenarvon, 246, 261. Glorieux (le), 40, 50, 64. Gobert, 149, 160, 163.

Gobillard, 94.

Godat, 222, 223, 224, 242.

Gœthe, 47, 291, 342. Goizet, 5. Goldoni, 485. Goldsmith, 98. Gombaud, 316. Gondinet (Adolphe), 269, 273. Gonzalès (Mlle Angèle), 284. Gordon, 94. Gorenflot (Mme), 32, 58, 64. Goudboz, 260. Gozlan (Léon), 204, 205, 211, 212, 238, 331, 340. Grammont-Nourry, 14. Grand Marronnier (le), 4. Grande-Duchesse (la), 175. Grandeur et Décadence de Monsieur Joseph Prudhomme, 343. Grands (les) et les petits, 121, 215. Grandfond, 84, 94, 408. Grandhomme (Mme), 250, 261. Granet, 248. Granger, 13, 31. Granville (Mme), 30. Gras (Victorine) 330. Grassau (Mme), 224, 222, 224, 229, 230, 240, 270, 273, 277, 279, 288, 295, 297, 298, 299, 330, 337, 340, 343, 344, 346. Grimaldi, 96. Grimaldi (Thomas), 38. Grisi (Ernestine), 486, 488, 489. Grisi (Giulia), 486. Gros (M<sup>me</sup>), 49, 58, 59, 73, 84, 85. Gros (Mlle), 30, 49, 52, 83, 85. Gross (Eugène), 208, 224. Groult (A.), 296. Gubian, 261.

Gué, 94. Guénée, 69, 86. Guerre aux tyrans, 280. Guérault-Lagrange, 238. Guérillas (le), 311. Guerre ouverte, 26, 38, 50, 243. Guerre des servantes (la), 121. Guérin, 97. Guérin (M<sup>Ile</sup>), 49, 21, 29, 32, 33, 36. Gueux (le), 33, 36. Guilbert, 3. Guilbert (Mlle), 15. Guilhem de Castro, 315. Guillard (Léon), 214, 221, 341. Guillaume Tell, 136, 137, 187. Guillaume et Marianne, 47. Guillot, 3, 84. Guiraud, 96. Guiraud (Alexandre), 36, 44. Gulnare, 107. Gustave, 65. Guyon (Mme), 184, 243.

## H

Habitant de la Guadeloupe (l'), 38, 264.

Haenssens, 475.

Halévy (Léon), 442, 143, 444.

Halignier-Boulanger (M<sup>tle</sup>), 40.

Haller (Gustave), 330.

Halley (M<sup>mo</sup>), 248.

Hameçon de Phénice (l'), 249.

Hamlet, 53, 98, 424, 477, 208, 226, 242, 284, 303, 347.

Hamlet devant le spectre, peinture, 248.

Harald, 49. Harel, 149, 121, 122, 124, 125, 127, 132, 135, 137, 140, 141, 147, 149, 151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 179, 214, 215, 263, 305, 306, 340. Harmand (Gustave), 340. Harville, 240, 245, 223, 234, 248, 252, 253, 254, 269, 270, 275, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 313, 314, 315, 316, 329, 334, 335, 338, 343. Hauteroche, 8, 256. Hazard (Th.), 315, 324. Hector, 122. Heinault (M<sup>11e</sup>), 494, 496. Heine (Henri), 246. Héléna (Mlle), 324. Héli le Prophète, 236. Héloïse (MIle), 38. Henri (Mlle), 28. Henri III et sa cour, 432, 225, 301. Henri IV, 210. Henri VIII, 226. Henriette (Mlle), 296. Henriette et Adhémar, 77. Henry, 464. Henry (Mme), 270, 288. Henry (Vannoy), 248, 253, 254. Henry (Victor), 249, 258, 259, 260, 267, 296, 298, 299, 314, 345, 346, 317, 323. Héraclius, 50, 225. Herbel (Mme), 322, 323. Héricourt (d'), 25, 88, 94, 95. Héritage et Mariage, 85. Heritage du mal (l'), 209. Héritier du czar (l'), 316.

Héritière (l'), 302.

Hermance (Mme), 194.

Hermet-Duvigneux, 5, 23.

Hernani, 85, 434.

Hérold, 107.

Héros imaginaire (le), 298.

Hervé, 307, 318.

Hery, 3.

Heure avant vépres (une), 21.

Heure de mariage (une), 99.

Heure en Bretagne (une), 294. Heureuse erreur (l'), 324.

Heureusement, 261.

Hidalaa da tamaa d

Hidalgo du temps de Don Quichotte (un), 280.

Hilbey (Constant), 236.

Hippolyte, 49, 302.

Hirne, 94.

Hocedé (Jules), 206.

Hoffmann, 34, 96.

Holbé (Mme), 329, 342.

Holbein (M<sup>lle</sup>), 324.

Holbenn (M11e), 284.

Hommage à Molière, 340.

Hommage funèbre à Casimir Delavigne, 222.

Homme à bonnes fortunes (l'), 38.

Homme au masque de fer (l')
456.

Homme aux précautions (l'), 24. Homme entre deux âges (l'), 414. Homme de la Forét-Noire (l'), 83.

Homme du monde (l'), 96, 245. Homme gris (l'), 8, 23, 26, 40, 349.

Homme habile (l'), 93, 191. Homme marié (l'), 43.

Homme poli (l'), 23.

Homme (l') propose et Dieu dispose, 273.

Hommes (les) du lendemain, 143.

Honneur (l'). et l'Argent, 328, 346, 347, 349, 352.

Honneur et Préjugé, 77.

Horaces (les), 26, 226, 243, 260, 261, 264, 285, 348, 351.

Hortense (M<sup>11e</sup>), 348.

Hoster (Charles), 464.

Hôtel César (l'), 281.

Hôtel d'Alban (l'), 221.

Hôtel des Invalides (l'), 32.

Hôtel garni (l'), 38, 64.

Houdon, 34, 129.

Houssaye (Arsène), 231.

Huart, 332.

Huart (Félix), 64, 84, 85, 101, 328.

Hubert, 249, 348.

Hugo (Abel), 43, 45, 46.

Hugo (Victor), 404, 105, 460, 464, 209, 227, 235, 233, 242, 290, 291, 296, 343.

Humbert (Charles), 28, 324.

Humbert (Mile), 29, 32.

Hussard de Felsheim (le), 175.

Husson, 248, 270, 288, 289, 293, 296, 323.

I

Il était un roi et une reine, 211. Il ne faut pas jouer avec le feu, 268.

Important (l'), 97.

Impresario in angustia (l'): le Directeur dans l'embarras, 71.

Incendiaire (1), 245. Indiana et Charlemagne, 274. Indiscret (l'), 68. Inès de Castro, 46, 187. Inez, 237. Ingénue à la cour (l'), 254, 302. Innocence à la campagne (l'), 45. Intrigant maladroit (1'), 25. Intrique épistolaire (l'), 38, 59. Intrique et Amour, 89. Iphigénie en Aulide, 27, 39, 40, 64, 224, 226. Iphigénie en Tauride, 26, 260. Irish Tutor (the): le Précepteur irlandais, 98. Isabelle de Castille, 272. Isabev, 248. Iseult et Rambaud, 146. Isidore (le petit), 449. Ismaël et Maryam, 83. Ivan de Russie, 197. Ivanhoë, 86. Iwanoff, 186.

J

Jacops (Mile Élisa), 174.

Jacques Clément, 159.

Jacques le Fataliste, 49.

Jacques Martin, 298.

Jadin, 173.

Jahyer, 297, 299, 313, 316, 329.

Jaloux malgré lui (le), 3, 26, 172.

Jane Grey, 230.

Jane Shore, 50.

Janin (Jules), 22, 141, 230, 248.

Jarry (Alexandre), 274.

Jarry (Alfred), 293. Jarvis l'honnête homme, 261. 302, 350. Jaumart (Mile), 65. Jautard, 234, 340. Jean, 437. Jean Bart, 83. Jeanne d'Arc, 68, 147, 243, 349. Jeanne la Folle, 139, 141, 142. Jeanne Vaubernier, 162. Jeanson, 248. Jean sans Peur, 33, 39. Jemma, 463. Jenneval, 84, 85, 86, 88. Jeune Aveugle (la), 79. Jeune femme colère (la), 53. Jeune Homme (un), 495, 264, 264. Jeune maire (le), 414. Jeune Prince (le), 456. Jeune Veuve (la), 4, 8. Jeunesse de Corneille (la), 234. Jeunesse de d'Alembert (la), 157. Jeunesse de Henri V (la), 473, 475, 350. Jeunesse de Luther (la), 249. Jeunesse du Cid (la), 345. Jeux de l'Amour et du Hasard (les), 4, 26, 44, 75, 440, 442, 434, 208, 260, 284, 349. Joanny, 43, 45, 20, 21, 25, 26, 29, 31, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 58, 60, 63, 67, 68, 69, 74, 74, 77, 80. Jocko, 325. Jocrisse Paria, 33. Joinville (prince de), 223. Jolivet, 330. Jolivet (Mme), 339, 348. Joly (Volnys), 72, 73, 75. Joly (Anténor), 175, 211.

Joly (Charles), 75. Jolly, 69. Jonas (M11e), 28. Joseph, 49. Joséphine, 162. Jouassain (Mme), 330, 333, 347. Joueur (le), 50. Jouhaud (Auguste), 273. Jourdain, 38, 425, 237, 240, 242, 248, 252, 254, 255, 256, 262, 265, 267, 269, 270, 272, 274, 280, 289, 293, 294, 295, 298, 344, 336. Journée à Versailles (une), 3, 226, Journée de Sully (une), 79. Journée de Vendôme (une), 47. Jouslin de la Salle, 149, 124, 125, 126, 137, 141, 149, 171, 179. Jouy, 122. Juclier (L.), 100, 294.

#### K

Juliette (Mue), 454, 456, 457, 464.

Judith (Mme), 341.

Karel Dujardin, 228.

Kean, 400.

Kelm (Joseph), 352.

Kemble (Ch.), 98, 99.

Kemp (Robert), 494, 495, 496, 497, 200, 203.

Kernox le fou, 453.

Kime, 330, 343, 346, 347, 348, 352.

King Lear: le Roi Lear, 440.

Kléber (M1le), 14, 21, 32.

Klein, 285.

Kotzebuë, 49, 230, 268. Kreutzer (Conradin) aîné, 96. Kreutzer (Conradin) cadet, 94.

L

L... (M<sup>11e</sup>) Caroline), 27, 28. L... (Marie), 86. Labat (Eugène), 197. Lablache, 186, 188. La Bouillerie (de), 446, 447. La Boullaye (F. de), 179, 228, 268. Lacaille (M1le), 303. La Chapelle, 242. Lachèvre, 249, 271, 273, 282, 289, 294. Lacoste, 260, 299. Lacretelle, 157. Lacroix, 88, 184, 340, 341. Lacroix (Paul), 95, 455, 295. Ladou (Pierre), 210. Ladureau, 84. Lady Tartuffe, 346. Lake (M.), 98. Lafargue, 43, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 34, 35, 42, 45, 47, 48, 49, 58. La Fayette (de), 138, 153. Laferrière, 49, 281, 283, 285, 286, 288, 300, 332, 337, 346, 352. Lafitte (J.-B.), 162, 170. Lafont, 162, 172, 330. Lafont (Charles), 197, 294. Lafont (Mme Grassau), 343, 348, 349. La Fontaine, 274.

Lafontaine, 428, 453.

Lafosse, 485.

Lagarde (Alexis), 196.

Lagardère (M<sup>IIe</sup>), 458, 459, 464, 463, 464, 465.

Lagnon, 31.

Lagrange (Auguste), 142.

Lahire (le père), 271.

Laignelot, 78.

Laignelot (M<sup>lle</sup>), 260.

Lainé (M<sup>11e</sup>), 444, 412, 444, 424, 444, 447, 466.

Laird de Dumbicky (le), 223. Lallier ou Paris délivré, 203.

Lamarche, 436.

Lamartellière, 62.

Lamartine, 306.

Lambert (Mme), 94, 95, 442.

Lambert (Mme Marie), 250.

Lambert-Thiboust, 271, 281, 290, 307, 314, 320, 321, 323, 325.

Lami (Mme), 224.

Lamperière (Marie de), 234.

Lancastre, 191, 245.

Lancastre ou l'Usurpateur, 145.

Landaye (F.), 222.

Langhersausen (M<sup>me</sup>), 224, 250, 261.

Langle, 34.

Langlé (Ferdinand), 66, 87.

Langlois, 33, 35.

Langlois-Fréville, 330.

Laribeaupierre (comte de), 124.

Laroche (Mme), 14.

La Rochefoucauld (De) 446, 420, 225.

La Rochefoucauld-Liancourt (marquis de), 206.

Larochelle, 274, 278, 280, 285, 289, 293, 294, 296, 297, 340, 344, 313, 314, 315, 316, 322, 323, 324.

La Rounat (De), 148, 193.

Lassagne, 60, 72, 87.

Latham, 98.

Latouche (Henri de), 4, 7.

Latour de Saint-Ybars 206, 248, 266.

La Hapy, 58, 63, 65.

Laureal, 69.

Laurence (M<sup>me</sup>), 194, 224, 228, 243.

Laurencin, 175.

Laurent (M<sup>me</sup> Marie), 270, 274, 273, 274, 283, 285, 286, 288, 300, 344, 345, 323, 325, 329, 332, 333, 334, 335, 350, 352.

Laurentine-Léon (M<sup>me</sup>), 330, 333, 339, 340, 344, 345.

Laurentine (M<sup>11e</sup>) (plus tard M<sup>me</sup> Victorien Sardou), 270, 274, 275, 280, 289, 294, 295, 297, 345, 338 339, 342, 346, 350.

Lautmann, 493, 496, 497.

Lavergne (Alex. de), 206.

Laville de Mirmont (de), 436.

Lavoncourt, 3.

Laya, 101.

Lazouwki, 38.

Lebel (M<sup>11e</sup>), 38.

Leborne, 3, 95.

Leboulleis (A.) 332

Lebrun, 425, 448.

Lebrun (Auguste), 58.

Lebrun (Mme Caroline), 95, 112.

Leclerc, 85, 88, 95.

Lécluse, 243.

Lecomte, 58, 59, 63, 70, 74, 77, 85, 86, 87, 94, 92, 95, 97, 408.

Lecoq (Mme), 494.

Ledhuy (Carle), 238.

Ledoux (P.), 37, 47, 72.

Ledru-Rollin, 306.

Lefébure de Saint-Maur (Mme) 489.

Leparmentier, 236.

Lepeintre jeune 162.

Lépinay (Mile de), 234.

Leroux, 69, 125, 341.

Leroy (Onésime), 8, 33.

216, 222, 279, 300.

Lepetit, 335, 337.

Lerminez, 65.

346, 347.

Leroy, 193.

Lesage, 185.

Lepeintre alné, 332, 339, 349, 354.

Leroux (Mle Marie), 299, 342, 343,

Lesguillon (P.-J.), 69, 77, 88, 95,

Lefèvre, 25, 173, 180. Lefèvre (Mme), 100. Lefèvre (Louis), 220, 230. Lefranc, 336, 342. Lefranc de Pompignan, 44. Légataire universel (le), 26, 38, 207, 242. Legrand, 324. Legrand, 348, 320. Legrand (Mile Virginie), 54. Legs (le), 226, 261. Leicester, 103. Lejay, 51. Leleux (Ad.), 248. Lelion-Damiens, 293, 321. Lelioux (Adrien), 335. Lemadre, 265, 273, 275, 279. Lemadre (Mme), 260. Lemaire, 63, 92, 270, 288, 289. Lemaire (Mlle), 100. Lemasson (Mme), 194. Lemercier (Népomucène), 24, 29, Lemerle (Mme), 349, 348. Lemesle, 119. Leméthéyer, 411, 112, 115, 116, 119. Lemierre de Corvey, 71, 90, 96. Lemonnier (Mile), 194, 195, 196.

Letellier (Mme), 58, 59, 63, 65. Letessier (MIIe), 252. Letourneur (Mme), 261, 289, 293, 294, 296, 297, 299. Leuven (de), 223. Levasseur, 52. Levassor, 303, 324. Level (M<sup>116</sup>), 85, 88, 124, 128, 184. 33, 43, 50, 73, 74, 85, 86, 306. Lévèque (Mme), 250. Lewis, 154. Liadières (P. Ch.), 23, 28, 33, 50. Ligier, 58, 60, 64, 68, 78, 85, 124, 126, 127, 128, 135, 136, 137, 142, 145, 146, 153, 154, 155, 157, 172, 173, 177, 352. Lemoule, 70, 71, 77, 85. Lionnet (les frères), 324, 351. Lemoule (Mme), 86, 87. Lireux, 9, 489, 494, 498, 499, 200, Léon, 20, 59, 60, 249, 289, 292. 201, 202, 203, 209, 212, 216, Léon (M11e), 65. 247, 218, 249, 223, 228, 230, Léonard, 242. 235, 238, 240, 241, 245, 246, Leonce, 196. 252, 255, 259, 329, 334. Léonce, 219, 221, 254, 273, 311, 332. Lisette (la), 285. Léonie ou la Vengeance d'une Lisinska, 52. femme, 49. Liston, 98. Léonti (Mme), 323. Little (Arthur), 242. Léopold, 40.

Livre III, chapitre Ier, 337.

Lockroy, 63, 94, 95, 97, 100, 106, 107, 108, 112, 143, 144, 145, 147, 148, 124, 127, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 146, 147, 152, 153, 156, 157, 159, 160, 164, 165, 184, 215, 226.

Loge de l'Opéra (la), 266.

Loignon, 58, 86.

Longchamps (Ch. de), 6.

Longré (A.), 229.

Lope de Vega, 112, 204, 219.

Lopez (Bernard), 273, 342.

Lopez (Mila Maria), 270, 284, 288, 293.

Loraux, 4, 3, 9, 42, 468. Lord Surrey, 493. Lorin (Jules), 337. Louis XII, on la Boute

Louis XII, ou la Route de Reims, 69.

Louis IX en Égypte, 33.

Louis XI, 169.

Louis-Philippe, 149.

Louise, 89.

Louise (M<sup>lie</sup>), 92, 260.

Loup dans la Bergerie (le), 344.

Loup dans la Bergerie (10), 344. Love, Law and Physic: l'Amour, la Loi et la Médecine, 98.

Lucas (Hippolyte), 497, 498, 244, 249, 222, 230, 236, 238, 256, 264, 265, 273, 284, 298, 345, 333, 341.

Luce de Lancival, 422, 324.

Loyau de Lacy (A.), 237.

Lucia di Lamermoor, 486.

Lucile, 229.

Lucius Junius Brutus, 304. Lucrèce, 201, 216, 217, 248, 249, 220, 225, 228, 242, 255, 257, 260, 261, 346.

Lucrèce à Poitiers, parodie, 242.

Lucrèce Borgia, 174, 188, 209, 242, 222, 225.

Lucrèce Collatin, parodie, 224.

Ludovic, 193, 223, 299, 323.

Luguet (Henri), 271, 273, 274, 277, 278, 280, 288.

Luknow, 249, 252.

Luxe et Indigence, 49, 64, 147, 191, 207.

Lys d'Évreux (le), 237.

#### M

Macbeth, 100, 147, 207, 291, 296, 302. Machabées (les), 36, 41, 147. Machanette (Achille), 193, 197, 202, 240, 229. Macready, 400. Madame de Laverrière, 249. Madame de Sévigné, 201. Madeleine, 262. Mademoiselle de Belle-Isle, 285, 288, 300, 323. Mademoiselle Rose, 219. Ma femme et ma place, 135. Magen (Hippolyte), 269. Magnan, 433. Magnin (Charles), 79. Mahérault, 94. Mahomet, 47, 109, 224. Maillan, 324, 325. Maillart (Aimé-Louis), 304. Maillart, 484, 488, 338. Main droite (la) et la Main gauche, 201, 211, 235. Maire (A.), 58. 60, Maison à deux portes (la), 46

Maison de Jeanne d'Arc, (la), 6.

Maison du Docteur (la) 161.

Maître de Chapelle (le), 30, 175.

Maîtresse-Femme (une), 175.

Malade imaginaire (le), 169, 208, 285, 346, 348, 352.

285, 346, 348, 352. Mallefille (Félicien), 196, 253, 261.

Mallian (J.), 146.

Malmone, 74.

Malmonté, 24.

Manchon (le), 265.

Mangin (Ch.), 184.

Manie de briller (la), 201.

Manière de faire recevoir une pièce au théâtre de l'Odéon (la), 236. Manlius, 26, 38, 65, 124, 148, 208. Manoir de Montlouvier (le), 243.

Manon Lescaut, 136.

Mansarde de la sage-femme (la), 161.

Mank (Mme), 172, 188.

Manteau (le), 261, 284.

Manuel, 210, 270.

Marbrier (le), 310.

Marc-Fournier, 249.

Marc-Michel, 311.

Marc-Leprévost, 300.

Marcel, 300.

Marcel (Léon), 209, 214.

Marchand fils, 351.

Marchand de Venise (le), 136.

Marchandes de modes (les), 163. Maréchal de Biron (le), 61.

Maréchal de Luxembourg (le), 83.

Maréchal de Montluc (le), 199. Maréchale d'Ancre (la), 155, 295. Maréchalle, 297.

Margaillan, 69, 71, 77.

Marguerite d'Anjou, 79, 93.

Mari à la campagne (le), 301. Mari de ma femme (le), 436.

Mari d'occasion (le), 341.

Mari en gage (le), 6.

Mari (le) et l'Amant, 294.

Mari impromptu (le), 87.

Mari malgré lui (le), 203.

Mari retrouvé (le), 243.

Maria di Rohan, 303.

Mariage d'amour (le), 261.

Mariage de Figaro (le), 26, 139, 156, 163, 174, 188, 225, 260,

285, 348, 352.

Mariage (le) et l'Enterrement, 445.

Mariage par dévouement (le), 453.

Mariage par procuration (le), 91.

Mariage raisonnable (un), 177.

Mariage sous Louis XV (un), 243.

Marie de Beaumarchais, 342.

Marie de Brabant, 113.

Marie-Jeanne, 284.

Marie Stuart, 189.

Marie Tudor, 174, 242.

Mariette, 164.

Marinette (M11e), 28.

Marino Faliero, 118, 127, 148, 294.

Mario (marquis de Candia), 488.

Marion Delorme, 460, 461, 245,

Marionnettes du Docteur (les), 7, 76, 339.

Marius (comte de Laribeaupierre, dit), 124.

Marmontel, 59.

Marquise de Prétintaille (la), 174. Mars (M<sup>IIe</sup>), 26, 53, 126, 169, 171, 174, 183, 188, 265.

Marseillaise (la), 138, 139, 145, 280, 286.

Marsollier, 93, 404, 408.

Martel (Caristie), 330, 333, 335, 338, 339, 344, 342, 347, 348.

Martelleur (M<sup>11e</sup>), 268, 274, 277, 279, 288.

Marthe (M1le), 250, 253, 254.

Martial, 298, 299.

Martin, 170.

Martin Saint-Ange, 86.

Martini (P.), 469.

Marton et Frontin, 26, 260, 274.

Martyre de Vivia (le), 321.

Mary-Lafon, 199, 240, 254.

Mason, 98.

Massacre des Innocents (le), 67.

Massin, 28.

Massol, 187.

Masson, 112.

Masson (Michel), 350.

Massy (M<sup>11e</sup>), 470.

Mathieu Luc, 195.

Mathilde, 43, 50, 262.

Mathis, 28.

Mathis (Mme), 161.

Maubant, 213, 215, 218.

Maurice (Charles), 5, 8, 45, 446, 253.

Mauvais sujet (le), 165.

Mauvais sujets en ménage (les), 303, 324.

Mauzin (Alexandre), 221, 222, 224, 229, 230, 232, 240, 248, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 266, 267, 268, 291, 307, 308.

Max (Georges-Hippolyte Bonnelier), 224.

Maxime ou Rome livrée, 44.

Maxime (M<sup>1le</sup>), 448, 484, 220, 229, 234, 268, 285.

Mayer (M11e), 472.

Mazères, 63, 85, 407, 445, 452, 485, 254.

M. Beau-fils, 303.

M. de Crac, 26, 226, 261, 303.

M. de Pourceaugnac, 90, 208, 214.

Médée, 38, 50, 225.

Médecin de son honneur (le), 222, 261, 286.

Medecin malgré lui (le), 208, 260, 348.

Médecin volant (le), 220.

Médicis et Machiavel, 153.

Meignan (M<sup>me</sup>), 250, 252, 253, 259, 269.

Mélanie (M<sup>me</sup>), 160, 161, 164, 165.

Mélesville, 90, 128, 145, 349.

Mélingue, 243, 350, 352.

Mellinet, 122.

Mély-Jannin, 33, 94.

Mémoires du Diable (les), 225, 288, 300.

Ménage du Savetier (le), 160.

Ménechmes (les), 26, 38, 243.

Ménétrier, 3, 45, 34, 42, 46, 58, 85, 95, 442, 425.

Menjaud, 469, 470, 472, 474, 350.

Menteur (le), 226, 249, 288. Menuisier de Livonie (le), 26.

Méprise en diligence (la), 8.

Mérante, 28.

Mercadante, 69.

Merchant of Venice (the): le Marchand de Venise, 110.

Mercier (L.), 78.

Mercier (Pol), 347.

Mercure galant (le), 26.

Mère coupable (la), 50, 169, 225, 243, 302.

Mère (la) et la Fille, 145, 150.

Mérienne, 84.

Merle, 59, 142, 351.

Mérope, 26, 27, 39, 51, 64, 150, 208.

Merville (François Camus, dit), 23, .78, 95, 96, 443, 444, 457.

Méry, 217, 218, 256, 265, 316, 319, 321, 322.

Méry (M1le Camille), 194.

Messant (Hippolyte), 332, 352 Messéniennes (les), 49.

Metastasio, 24.

Métrème, 329, 337, 340, 342, 344, 348.

Métromanie (la), 38, 299.

Métrophobie (la), 293.

Meunier (Mlle), 81.

Meuniers (les), 160, 324.

Meurice (Paul), 200, 209, 244, 232, 340.

Meyerbeer, 79, 85.

Meynier (M<sup>me</sup>), 52, 461.

Meyssin (M<sup>1le</sup>), 70, 76, 84, 86, 407,

Micaël, 214.

Michallet (M<sup>me</sup>), 270, 275, 280, 289. Michaud, 426.

Micheau, 274, 284, 297, 298, 302.

Michelot, 88, 94, 95, 442, 443, 425, 249.

Miel, 74.

Milen (M<sup>lle</sup>), 3, 45, 22, 23, 32, 45, 46, 48, 58, 66, 68, 69, 70, 74, 84, 85, 86, 91, 95.

Millionnaire (le), 86.

Milon-Thibeaudeau, 493, 206, 207, 210, 213, 214, 220, 221, 225, 229, 230, 234, 236, 240.

Milot (M11e), 400.

Miolan (M<sup>me</sup>), 350.

Minuit, 83.

Mira (M<sup>lle</sup> Valérie), 224, 225. Mirabeau, 158.

Mirecour, 489, 491, 498, 208, 243. Misanthrope (le), 38, 76, 202, 225, 226, 242, 249, 299, 334, 346, 352.

Misanthrope en opéra-comique (le), 5.

Misanthropie et repentir, 172, 261.
Mithridate, 26, 27, 50, 174.

Moëssard, 460, 461, 463, 464, 465.

Mœurs de 1847 (les), 294.

Moine (le), 154.

Moineau de Lesbie (le), 325.

Moïse, 87, 193.

Moïse au mont Sinaï, 172.

Moisson (Mme), 418.

Molé, 8.

Molé-G-ntilhomme, 21^.

Moléri, 249, 224, 273, 342, 332, 343.

Molière, 5, 48, 74, 97, 485, 496, 238, 292, 340, 350.

Molière à Chambord, 213.

Molière au x1x° siècle, 228, 258. Molière au théâtre, 48.

Moment d'imprudence (un), 21.
Mon ami Listrac. 44.

Mondonville (M<sup>me</sup>), 84, 85, 86, 88, 95.

Monjauze, 248, 252, 253, 254, 255, 259, 265, 266, 267, 268, 269.

Monlaur, 299.

Monnier (Charles), 84, 88.

Monnier (Henri), 144, 162, 332, 343, 344.

Monnier (Mme), 198.

Monnières, 45.

Mon Onele le bossu, 128.

Monrose père, 110, 188.

Monrose (Eugène), 237, 242, 243.

Monrose (Louis), 469, 472, 474,
488, 492, 496, 497, 198, 499,
203, 205, 206, 207, 209, 240,
214, 214, 246, 249, 220, 224,
225, 227, 229, 230, 232, 234,
236, 238, 240, 241, 243, 271,
273, 274, 218, 280, 285, 289,
299, 303.

Monsieur Daigrieux ou l'Envie, 7.
Montalivet (comte de), 479, 483.
Montano (M<sup>me</sup>), 58, 59, 60, 64, 70, 74, 84, 87, 90, 93.
Montbrison (de), 28.
Montessu (la petite), 475.
Montet, 248, 293, 299, 312, 317, 320.

Montfleury, 485, 302.

Montglave (Eugène de), 79.

Montheau (Gaston de), 298.

Montigny, 439, 458, 473.

Montménil, 349.

Montpensier (duc de), 233.

Montval (M<sup>Ile</sup>), 54.

Monval (Léon), 473.

Monvel, 408.

Moralès (M<sup>Ile</sup>), 246, 249, 225.

Moreau, 99.

Moreau-Sainti (M<sup>me</sup>), 423,432,436, 445, 452, 453, 249, 254, 256, 259, 265, 267, 301, 344, 346, 318, 324, 329, 332. Moreau-Sainti, 297, 298, 299, 344,

Moreau-Sainti, 297, 298, 299, 314, 312, 313, 315, 320, 321, 322, 332, 333, 336.

Moreau-Sainti fils, 314. Morel (Auguste), 232, 283. Morel (Honoré), 248, 329. Morin, 179.

Morlachi, 86.

Morny (duc de), 328. Mort dans l'embarras (le), 71... Mort de César (la), 68. Mort de Molière (la), 129. Mort de Pompée (la), 243. Mort de Strafford (la), 298. Morton, 99. Mottet, 445. Mouche du coche (la), 237. Mouret, 183. Mouriez (Ch.), 327. Mouton enragé (le), 140. Moyen dangereux (un), 221, 337. Mozart, 69, 85, 86, 97. Muet (le), 26, 38. Muette (la), 126. Muller (Mile), 77, 85, 88. Munié, 495, 496, 497, 499, 208. Murat (roi de Naples), 425. Muret (Théodore), 198. Mussa, 269. Musset (Alfred de), 146, 296, 301,

## N

Nadèje-Fusil (Mlle), 52, 424, 426,

328, 338, 342.

135.

Najac (Émile de), 341.

Nancy, 68.

Nanine, 38.

Nanteuil, 118,

Napoléon, 162.

Napoléon à Sainte-Hélène, 160.

Napoléon à Schænbrunn, 160, 245.

Napoléon Bonaparte, 150, 152.

Naptal (Mle), 108, 220, 221, 222, 230, 252, 254, 255, 256.

Naptal-Arnault (M<sup>me</sup>), 285. Narrey (Charles), 268, 272, 274, 295.

Nathalie (M<sup>11e</sup>), 242, 324.

Naufrage (le), 77.

Néroud, 329, 337, 338, 339, 340, 343, 346, 348.

Nerval (Gérard de), 319, 322.

Nestor, 51.

Neuville (M<sup>me</sup>), 250, 253, 254, 259.

Nezel (Théodore), 31.

Neveu de Monseigneur (le), 86.

Nicomède, 26, 50, 225.

Nicou, 352.

Nièce (la) et la pupille, 87.

Nina, 52.

Nisas (Carion), 84,

Nitot, 249.

Nobles et Bourgeois, 144.

Noblet (M<sup>11e</sup>), 53, 136, 142, 144, 145, 146, 152, 153, 154, 156, 157, 168, 159, 161, 165, 172, 173, 184.

Noces de Figaro (les), 85.

Noces de Gamache (les), 69, 92.

Nodier (Charles), 94, 122.

Noël (Léon), 65.

Noirville ou le Corrupteur, 43.

Norma, 462, 486, 488.

Norma ou l'Infanticide, 453.

Notables de l'endroit (les), 268, 284.

Notre-Dame des Abimes, 238. Nourrit, 426.

Nouveaux Adelphes (les), 69.

Nouvelles d'Espagne, 268. Nozze di Figaro (le), 86.

Nuées (les), 236, 261.

Nugent (E.-R. de), 94.

Nuit blanche (une), 319.

Nuit vénitienne (la), 446. Nuits d'Espagne (les), 447. Numa, 303, 324, 340. Nus (Eugène), 314, 334, 339.

0

Octave, 271.

Ode à Molière, 334.

Odry, 162, 165, 174, 208.

OEdipe, 26, 40, 50, 448, 208.

Œuvres d'Horace (les), 346.

Offenbach (Jacques), 337.

Officier de fortune (l'), 62.

Oiseaux (les) et les Chaperons, 6, 8.

Olivier (J.), 284, 288, 289, 293, 294, 295, 298, 314.

Olympe (Mme), 466.

Oncle de Normandie (l'), 254.

Oncle Philibert (l'), 94.

Oncle rival (l'), 26.

Orange de Malte (l'), 32.

Oreste, 33, 40.

Orientale (une), 311.

Original (l') et la Copie, 340. Originaux (les), 440, 261.

Orphelin de Bethleem, 66.

Orphelin de la Chine (l'), 50, 243.

Osmont, 270, 288, 289, 293, 294, 298, 344, 316, 317.

Othello, 70, 99, 448, 456, 473, 487, 208, 225, 226, 299, 303, 334, 348.

O' Trigger (Lucius), 98.

Ourika, 59.

Ourry, 21.

Ours (l') et le Pacha, 174.

Ozanne, 3, 34, 58, 84, 94, 142, 125.

Ozanneaux (Georges), 107, 138. Ozouf (Mlle), 38.

P

Pacini, 86, 87. Pacotille (la), 8. Paër, 91. Palais (Georges), 444. Palianti, 173. Palzis (Mme), 51. Pamphlet (le), 129. Pandore, peinture, 248. Paniers de Mademoiselle (les), Panseron, 87, 249, 253, 260. Paquebot (le), 265. Pâques véronaises (les), 293. Paradol (Mme), 172. Paria (le), 33, 34, 35, 42, 53, 58, 94. Paria Travesti (le), 33. Paris, 310. Parisienne (la), 139, 145. Partic de chasse (la), 41. Partie de chasse de Henri IV (la), 78, 285. Passé (le) et l'Avenir, 272. Passerat, 323. Pasta (Mme), 52. Pastelot, 38. Patrat, 324. Patrie, 318. Paturel (Mile), 224, 242. Paul, 24, 28, 32, 42, 53, 58, 94, 163. Paul (Mme), 170. Payre (Mme), 189, 191, 198, 199,

220, 221, 228, 230, 231, 234, 240, 242, 243, 314, 317, 322, 329, 335. Paysan d'aujourd'hui (un), 335. Paysan des Alpes (le), 253. Paysan Magistrat (le), 253. Péchés de jeunesse (les), 332. Pédorlini (plus tard Joanni), 318. Peillon (Félix), 329, 343. Pein (Théodore), 50. Pélissier, 2, 3, 42. Pellissier-Laqueyrie, 89, 453. Peltier (Maurice), 213. Percillié (Mle), 28, 32. Père de famille (le), 38. Père et le Tuteur (le), 35. Pérez, 210, 213, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 236. Périn (René), 6. Perkins-Warbeck, 407. Perlet, 38, 448. Peronnet, 88, 95. Perrier, 31, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 58, 64, 66, 68, 75, 80, 469, 470, 472. Perrot (V.), 241. Perroud, 2, 3, 5, 12, 44, 49, 31, 58. Perroud (Mme), 45, 53. Perruche (la), 286. Persiani, 187. Persiani (Mme), 186, 187. Pertinax, 269. Petit (Mile Agarithe), 45, 119. Petit (Mme), 52. Petit auteur (le), 278. Petit bonheur (au), 267. Petit-David, 118. 201, 205, 210, 213, 214, 219, Petites Danaides (les), 2.

Petite vitle (la), 26, 243, 259, Pinette, 174. 268, 349.

Petit-Méré (Frédéric du), 80, 83, 89, 91.

Petits orphelins (les), 4. Petits protecteurs (les), 26.

Peyronnet, 84.

Pharaons (les), 303.

Phèdre, 27, 52, 400, 225, 260, 285, 350.

Philanthropes (les), 198.

Philibert (Alfred), 314, 337.

Philinte de Molière (le), 38.

Philippe, 330.

Philippe et Georgette, 63.

Philippoteaux, 248.

Philosophe marié (le), 38.

Philosophe sans le savoir (le),

Philtre champenois (le), 465. Phocion, 24.

Picard, 3, 7, 9, 12, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 40, 42, 63, 74, 85, 92, 94, 106, 107, 168, 185, 259. Pichat, 58.

Pièce de circonstance (la), 60. Pied-de-fer, 331.

Pierre de Portugal, 285.

Pierre et Thomas Corneille, 45. Pierre Landais, 221.

Pierron (Eugène), 493, 498, 499, 203, 205, 206, 210, 211, 213, 214, 213, 219, 220, 228, 331, 334, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 346.

Pierrot, 335.

Pie volcuse (la), 60, 87, 88. Piffard-drôle-de-ton, 161. Pigault-Lebrun, 23, 231.

Pillet fils (Gustave-Fabien), 86.

Pinto, 306.

Pirodon, 249.

Pixérécourt, 79.

Plaideurs (les), 26, 472.

Planard (Eugène), 4, 8.

Planat (Mile, dite Naptal), 249.

Planete et Satellites, 308, 321.

Plessy (Mme), 172, 188.

Plot ant counter plot (l'Intrigue et la Contre-Intrigue), 99.

Poète (le), 210.

Poissarde (la), 351.

Poisson, 79.

Poitevin (Prosper), 498, 203, 267. Polyeucte, 27, 324.

Ponceau Saint-Amand (Mme), 424 Poncelet, 94.

Ponchard, 170, 192.

Ponroy (Arthur), 218, 228, 234, 253, 275.

Ponsard (François), 200, 201, 246, 248, 220, 222, 231, 242, 256, 257, 329, 346, 347, 350.

Port de Mer (le), 261.

Porte ouverte ou fermée (la), 301. Portrait de Michel Cervantes e 99, 261, 302.

Potel (M <sup>6</sup>), 250.

Potier (Charles), 2, 8, 21, 33, 44, 52, 53.

Pouilley (Mme), 58, 84, 112.

Poujol, 5, 23.

Pourceaugnac à l'Odéon, 213. Pour (le) et le contre, 137.

Power, 98.

Pradelle (le cointe), 40.

Pradher (Mme), 470.

Préault, 228.

Précepteurs (les), 45.

Précieuses ridicules (les), 208, Psyché, 48. 348. Pujol (Abel

Preciosa, 72, 87. Prémaray (Jules de), 329, 338. Première affaire (la), 95, 264, 302.

Premier Janvier (le), 7, Premier tableau du Poussin (le), 340.

Premier venu (le), 351.

Présent du prince, 32, 38.

Prétendants (les), 215.

Préval, 299.

Préval (Mlle), 250, 347, 349.

Prévost, 49, 28, 97, 406, 407, 408, 409, 442.

Préventions (les), 84. Prioleau, 299.

Prison de Pompeïa (la), 95.
Prisonnier de Newgate (le), 89.
Projets d'économie (les), 4.
Prologue d'ouverture (un), 240.
Promenade à Paris (une), 23.
Promettre et tenir, 273.

Prosper, 28, 100.

Prot, 299.

Protégé, (le), 108.

Protégé de Molière (le), 279.

Provinciale (une), 269.

Provost, 43, 44, 49, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 414, 415, 460, 463, 464, 465, 303, 314.

Provost (M.), architecte, 94. Prud'homme (Firmin), 411. Pseudonyme (le), 228. Psyche, 48.
Pujol (Abel de), 248.

Pyat (Félix), 463, 464, 203, 232, 290, 303, 325.

Pythias et Damon, 268.

0

Quatre coins (les), 343. Quélus, 237. Querelles de village (les), 7. Quinze janvier (le), 258.

R

Rabatens (Léon de), 296, 298. Rabut (M<sup>tle</sup>, depuis M<sup>mé</sup> Fechter), 261, 299. Rachel (M<sup>tle</sup>), 29, 187, 188, 189,

216, 247, 300, 344, 325.

Rachel ou la belle juive, 297. Racine, 485.

Racine ou la troisième représentation des Plaideurs, 79.

Raisin, 62.

Raisson (Horace), 78.

Ramond de la Croisette, 37, 47.

Rancé (de), 71.

Randoux, 257, 258, 265, 267, 242, 248, 252, 253, 256, 270, 273, 275, 284, 283, 289, 304.

Raoul de Créquy, 64.

Raspal (Georges de), 39.

Ravel, 303.

Raymond Varney, 317.

Raynès (Mme), 270.

Raynouard, 12, 31, 91, 285.

Rebillot, 313.

Reboul (Jean), 321.

Reine de Portugal (la), 46.
Regardez, mais ne touchez pas!
273.

Regnard, 59, 485, 240. Regnaud (Paul), 322.

Regnaud de Prébois (Mme), 346.

Regnault-Fleury (Mme), 3, 8.

Règne de Titus (le), 61.

Regnier, 472, 484, 488, 227, 303.

Régnier (Mme), 58, 84.

Régnier d'Estourbet, 162.

Remords (le), 40.

Réparation forcée (la), 229.

Réparations (les), 222.

Ressources de Quinola (les), 202, 204.

Restout (M<sup>me</sup> Zulma), 330, 340, 348.

Retour de Jeunesse (un), 61. Retour d'un croisé (le), 80.

Rêve (un), 254.

Réveries (les) renouvelées des Grecs, 8, 75.

Révérony-Saint-Cyr, 85

Révolution (la), 164.

Révolution d'autrefois (une), 463, 464.

Rey, 213, 220, 222, 228, 229, 230, 231, 242.

Reynaud (Charles), 246.

Rhadamiste, 30.

Rhadamiste et Zénobie, 40, 50.

Riccio, 261.

Richard III, 100.

Richard Cœur de Lion, 63, 74, 80, 108.

Richard d'Arlington, 160, 161, 162, 174,

Richard Sauvage, 291.

Richaud-Martelly, 95.

Riche et pauvre, 242, 246.

Richelieu, 329, 343.

Richomme (Charles), 475.

Ricochets (les), 26.

Ricourt (Achille), 216, 217.

Rienzi, tribun de Rome, 78, 100.

Rieux (Jules de), 245.

Rihoette, 412.

Rimblot (M11e), 338.

Riquet à la Houppe, 175.

Riquier, 77, 88.

Riquier-Aldée, 236.

Rissoan, 224.

Rivals (the): les Rivaux, 97.

Rivals (Mme), 250, 270, 345, 328.

Rivaux d'eux-mêmes (les), 52,169, 299.

Robert (M<sup>11e</sup>), 349.

Robert le Diable, 188.

Robert Macaire, 174.

Roberto d'Évreux, 186.

Robin des bois, 62, 68.

Rochefort, 87.

Rochefort (Henri), 327.

Rochester, 163.

Rodogune, 50, 148, 207, 208, 225, 243.

Ræderer (comte de), 425.

Roger, 42, 31, 94, 240, 258, 266, 269, 270, 274, 275, 278, 280, 285, 289, 293, 294, 295, 296, 298, 314, 329, 332, 334, 338, 340, 342.

Roger Bontemps, 354.

Roi attend (le), 288.

Roi de Cocagne (le), 226.

Roi fainéant (le), 144.

Roi Lear (le), 236.

Rois en république (les), 300.

Rolland (Alex.), 268.

Rolland (MIIe Eugénie), 38. Rolle, 87. Roman à vendre (le), 67. Roman de village (le), 347. Roman d'une heure (le), 34, 93, 260, 266. Romand (Hippolyte), 184. Romeo and Juliet, 99. Romeo e Giulietta, 52. Roméo et Juliette, 52, 108, 147, 185, 281. Romieu, 43, 45, 48, 59, 66, 69, 86. Ronconi, 303. Ronconi (Mme), 303. Roqueplan (Camille), 248. Rosambeau (Minet), 65, 494, 496, · 199, 203, 205, 206. Rosemar (Aug.), 449. Rosier, 436, 453. Rosière de Salency (la), 64. Rossini, 59, 70, 71, 78, 85, 86, 90, 93, 96, 426, 427, 473. Rotrou, 251. Roué innocent (le), 297. Rougemont (de), 24 25, 33, 462. Rouget de l'Isle, 343. Rousseau (Aug.), 71. Roussel, 493. Rousset, 494, 495, 496, 498, 499, 203, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 222, 223, 225. Rousset (Mme), 225, 229. Rouvière, 184, 193, 203, 207, 215, 224, 222, 223, 229, 230, 231, 234, 236. Roux (Louis), 87. Roux (Mile), 38. Roy (Mile), 28.

230.

Royon (Corentin), 24, 68. Rubini, 186, 187, 189. Rue Quincampoix (la), 288. Russel (Mme), 98. Ruy Blas, 225.

S

Sabattier (Mme), 32, 94, 95, 444, Sabattier (Mile), 15, 42, 49. Sacrifice interrompu (le), 61. Saint-Amand (Mme), 58, 129, 144, 448, 461. Saint-Aguet, 230. Saint-Clair, 84. Saint-Esteben (de), 173, 179. Saint-Félix (MIle), 54. Saint-Geniez (de), 69, 413. Saint-Gérand, 28. Saint Jérôme, peinture, 248. Saint-Hilaire, 3, 464, 465. Saint-Hilaire (MIle), 270, 273, 274, 279, 281. Saint-Léon, 173, 193, 495, 496, 197, 198, 203, 206, 210, 211, 213, 214, 216, 219, 222, 225, 237, 240. Saint-Marcelin, 4, 62. Saint-Paul, 185. Saint-Preux, 58, 60, 65, 86, 95. Saint-Val, 148. Saint-Yves (Déaddé), 279. Sainte-Beuve, 337. Sainte-Marie, 414, 221, 223, 228, 229, 242. Sainte-Suzanne (M116), 412, 419. Royer (Alphonse), 206, 210, 219, Saintine (X.), 96. Samson, 6, 14, 19, 22, 23, 29, 30,

34, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 46, Ségur (de), 108. 47, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 80, 439, 465, 469, 472, 174, 476, 253, 303, 330.

Samson (Mme), 27.

Sand (George), 340, 311, 317, 318. Sandeau (Jules), 231, 234, 329.

Sans le vouloir, 341.

Sapho, 333.

Sapin (L.), 171.

Saqui (Mme), 448.

Sarcey (F.), 322.

Sardanapale, 230.

Sardou (Victorien), 314, 334.

Saul, 42, 48.

Saulay (M11e), 147, 148.

Saulnier, 48.

Saur (de), 61.

Sauvage (Mne Eugénie), 236, 238, 240, 242.

Sauvage (Thomas), 62, 69, 71, 72, 79, 86, 87, 91, 93, 403, 405, 406, 408, 409, 412, 438, 450, 222.

Savigny, 316, 317, 321, 323, 329. Schaffner (M11e), 444.

Schiller, 62, 78, 442, 436, 230, 240.

Schneitzhelfer, 48.

School for Scandal (the): l'École de la Médisance, 99.

Schutz (Mme), 94, 94, 97.

Scribe, 58, 79, 99, 101, 112, 118, 147, 153, 165, 274.

Séchan, 483.

Secrets de cour (les), 153.

Séducteur amoureux (le), 44.

Ségalas (Mme Anaïs), 266, 315, 341.

Seigneur des Broussailles (le). 240.

Selmours de Florian, 4.

Semaine à Paris (une), 145.

Semiramide, 87.

Sémiramis, 26, 40, 50, 172.

Sen (Mme), 345, 346, 323.

Sénard, 290.

Sénès, 193.

Senty (A.), 436.

Séparation (la), 145, 340.

Sept Infants de Lara (les), 246.

Serres, 461.

Serret (Ernest), 259, 337.

Severini, 486.

Sewrin (Charles), 37, 90, 96.

Shakespeare, 98, 400, 409, 412, 210, 214, 232, 236, 296, 336.

Shakespeare amoureux, 75.

She stoops to conquer: Elle s'abaisse pour vaincre, 98.

Shylock, 245.

Sicilien (le), 325.

Siège de Génes (le), 47.

Signol, 84, 86, 88.

Signor Giovanni (il), 324.

Simon (Mme), 166.

Simonnet (Mme), 38.

Simonnin, 21.

Simpson and Co, 110.

Siona-Lévy (Mme Ernst), 330, 338, 340, 342, 347.

Siraud, 92, 95.

Six ingénues (les), 326.

6 juin (le), 208.

6 mai 1783 (le), 153.

Sœur (la), 96.

Sœur cadette (la), 130.

Sœur de la Reine (la), 210.

Solié (Mme Roger-), 297, 314, 342, 329, 332, 333, 334, 335, 337, 339, 342, 343, 345, 346. Somnambule (la), 186. Sophocle, 233. Soubiran (Mme), 494, 499. Soulié (Frédéric), 408, 427, 432, 141, 144, 183, 225, 261. Soumet (Alex.), 43, 68, 79, 104, 128, 147, 153, 162, 230. Sous les Pampres, 337. Sous-Préfet (le), 129. Souvestre (Émile), 221, 332, 335. Spartacus, 26, 269. Spencer, 98. Stella (Mme), 194. Stockleit, 432, 435, 436, 437, 444, 148, 152. Stockholm, Fontainebleau et Rome, Stolberg (Mile), 240. Stolz (Mme), 260. Succès (le), 121, 214. Suë (Eugène), 262, 248. Suite d'un Bal masqué (la), 171, 474. Suites d'un coup d'épée (les), 112. Suites d'une faute (les), 184. Sully et Boisrosé, 79. Surfaces (les), 74. Sylla, 124. Sylvain, 63. Syrien (le), 266.

T

Tableau parlant (le), 64.
Tailhand (Arthur), 340.
Tailleur de Jean-Jacques (le), 52.

Talbot, 330, 332, 335, 337, 339, 340, 341, 344, 347, 348. Talieuter (Mme), 70. Talini (M<sup>11e</sup>), 261, 269, 270, 274, 280, 289, 293, 294, 295, 298, 299, 316, 317, 319, 330, 332. Tallin, 337, 338. Talma, 42, 31, 40, 42, 50, 53, 89, 124, 147. Tambour nocturne (le), 45. Tamburini, 186, 188, 189. Tancrède, 26, 38, 52, 87, 285. Tancrède, opéra, 95, 440, 226. Tante Ursule (la), 343. Tapisserie (la), 27. Tartuffe (le), 27, 30, 39, 51, 74, 76, 88, 90, 92, 144, 149, 137, 148, 456, 469, 483, 208, 225, 228, 259, 260, 261, 299, 323, 325, 348, 349, 351. Tartuffe et Philibert, 89. Tempête dans un verre d'eau (une), Templiers (les), 285, 300. Temps (le) et l'Odéon, 169. Tenaille, 184. Tentateur (le), 184. Térésa, 242, 246, 262. Terre promise (la), 352. Terry, 440. Tessier (N.), 486. Testament (le), 89. Testament d'un garçon (le), 330. Tétard, 329, 332, 333, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 352. Tevoli D..., 49. Théaulon, 23, 68, 407. Thénard, 3, 42, 44, 21, 23, 34, 43,

47, 48, 66, 71, 73, 78, 84, 85,

92, 95, 404, 406, 409, 442, 444. Thénard jeune, 14, 70. Thénard (Mm<sub>e</sub>), 424, 427, 430, 472, 173, 174, Théobald, 175. Théodore, 28, 32. Théodore (Benjamin), 463. Théophile, 65. Théric (M1le), 330, 333, 347. Thierry (Edouard), 233, 247. Thiers, 126, 306. Thiessé (Léon), 46. Thillès (Mme), 250, 252. Thiron, 314, 315, 323. Thivet (Mme), 330. Thomas Morus, 88. Thorillière (la), 43. Thouret (Antony), 264. Tiercelin, 53. Tillet, 193. Tilly (M11e), 494, 496, 200, 208. Timon d'Athènes, 232. Timothée, 94, 412. Tirpenne, 95. Tisserant (Hippolyte), 331, 338, 339, 340, 342, 345, 347, 351, 352. Tolbecque, 96. Toin, 147, 153. Tôt ou tard, 221. Tour de Faveur (un), 7, 26. Tour de Nesle (la), 174, 262, 246, 300, 302, 310, 350. Tour de roulette (un), 245. Touristes (les), 254. Tournan, 463, 465. Tournier, 349, 332, 347. Tousez (Alcide), 472, 303. Tout est bien qui finit bien, 214. Trait de Cartouche (un), 413. Treille (M11e), 28.

Trembleur (le), 345. Trente ans ou la vie d'un joueur, 172, 242. Tribulations d'un grand homme (les), 274. Tribun de Palerme (le), 206. Tribunal secret (le), 46. Triomphe du peuple (le), 281. Trois Cousins (les), 71. Trois Femmes (les), 230. Trois Fils (les), 498. Trois Frères rivaux (les), 350. Trois Genres (les), 58. Trois Quartiers (les), 147. Trois Sultanes (les), 64, 323. Tulou, 89. Turcaret, 243. Tyran domestique (le), 76, 350. Tyran d'Yvetot (le), 293,

U

Ulysse, 346. Une (l') pour l'autre, 498. Univers (l') et la Maison, 256. Ursus, 236.

# V

Vacquerie (Auguste), 200, 209, 214, 232, 296, 297, 310.

Vaëz (Gustave), 206, 210, 219, 230, 268, 312, 343.

Vagabond (le), 325.

Valcour, 92.

Val d'Andorre (le), 349.

Valentine, 475.

Valère, 58, 59, 60, 62, 63.

Valèrie (M<sup>me</sup>), 58, 60, 63, 65, 77. Valèrie, 79, 474, 488, 300.

Valérie (M<sup>110</sup>, plus tard M<sup>mo</sup> Fould), 236, 330, 342, 346, 347, 348.

Valérie-Mira (M11e), 214.

Valet de son Rival (le), 26.

Valet sans livrée (un), 273, 332.

Vallée (Céline), 297, 298, 299, 322. Valmonzey (M<sup>me</sup>), 52, 69, 71, 74,

75, 469.

Valmore, 44, 22, 23, 483, 489, 491, 496, 497, 498, 203, 205, 206, 228, 229.

Valmore (M<sup>me</sup> Desbordes-), 44. Valory (Charles Mouriez), 432.

Valot (Paul), 196.

Valville, 3, 42, 34, 42, 53.

Vanard (Théodore), 112.

Van Dyck à Londres, 295.

Vanhove, 38.

Vannoy (Henry), 258, 260, 266, 268, 269, 286.

Varennes (Mme de), 213, 299.

Varnet (Henri), 28.

Varsovienne (la), 156.

Vauban à Charleroi, 85.

Vaucanson, 59.

Vauchez (M<sup>11e</sup>), 28.

Vaulabelle, 484.

Vautrin, 28.

Vavin, 202, 207.

Védel, 179, 180, 185.

Venceslas, 19, 226.

Vénitienne (la) ou le Bravo, 261, 246.

Vénitiens (les), 89.

Vennes (de), 203.

Vépres siciliennes (les), 19, 20, 22, 27, 40, 53, 76, 80, 400, 437, 448.

Verdellet, 193.

Verger, 64.

Vergne, 69.

Véritable Saint-Genest (le), 250, 251.

Vernet, 260.

Verneuil, 184.

Verneuil (M11e), 70, 75.

Verteuil (J.), 425, 452.

Vert galant (le), 323, 324.

Vertpré (M<sup>11</sup>° Jenny), 52, 487, 224.

Vestale (la), 63.

Vésuviennes (les), 138.

Veuf amoureux (le), 430, 434.

Veuvage (le), 199.

Veuvage (le) et les Fiançailles, 430.

Veuve à marier (une), 184.

Vial, 6, 85, 96, 294.

Victimes cloîtrées (les), 460, 288, 300.

Victor, 43, 49, 24, 25, 29, 33, 53, 92.

Victor (P. Lerebours), 49.

Victorine ou la nuit porte conseil, 160, 336.

Videix, 330, 340.

Vie d'un Comédien (la), 197.

Vieille Fille (la)et la Jeune Veuve, 415.

Vieillesse de Richelieu (la), 305. Viennet, 267.

Vieux Célibataire (le), 7, 207.

Vieux Consul (le), 228.

Vieux Mari (le), 136.

Vignon (Mme), 194.

Vigny (Alfred de), 155, 233.

Villemot (Auguste), 327.

Villenave (Théodore), 240.

Vincent (Adolphe), 94, 95, 412, 425, 437.

24 février (le), 295.

Virginie, 300.

Virginie (Mme), 84, 86, 88.

Visitandines (les), 70.

Visite aux Invalides (une), 37.

Vissot, 166.

Vive Henri IV, 97.

Viveurs de la Maison-d'Or (les), 299.

Vizentini, 124, 126, 130, 131, 135, 136, 138, 139, 143, 145, 147, 152.

Vizentini (Albert), 278, 285.

Vizentini (Augustin), 259, 263, 264, 269, 275, 283, 287.

Vizentini (Jules), 272, 277.

Voisin (A.), 35.

Voisins (les), 324.

Volet (M<sup>1</sup>le), 210, 241, 244, 215, 219, 221, 223, 225, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 240.

Volet (Mle Émilie), 224.

Volnays (M1le), 315, 318.

Volnys, 488, 286.

Volnys (Mme), 477, 484.

Voltaire, 34, 95, 485.

Voltaire et madame de Pompadour, 470.

Vorbel, 193.

Vous n'êtes que marquis! 321.

Voyage à Dieppe (le), 29, 30, 58, 484, 284.

Voyage à Pontoise (le), 206.

Voyage interrompu (le), 261, 281, 349.

Vulpian (A.), 46, 60, 72, 87.

W

Wafflard, 24, 29, 36, 43.

Wailly (Alfred de), 59, 78.

Wailly (Gustave de), 71, 78, 87, 91, 401, 436.

101, 130.

Wailly (Jules de), 253.

Walkin, 165.

Wallez, 98.

Walstein, 240.

Walter, 165.

Walter Scott, 86, 103.

Warin, 65.

Watrin (Jules), 274.

Wattier (Gustave), 248, 341.

Weber (Ch.-M.de), 62, 72, 78, 87, 89, 90, 295.

Weigel, 90.

Weiss (M<sup>me</sup>), 494, 496, 203, 240, 214, 249, 223, 225, 223.

Wenzel (M<sup>ne</sup> Élisa), 39, 43, 44, 45, 84, 86, 94, 94, 95, 406, 442, 114, 445.

Werner, 294.

Werner, 295.

Winter, 61.

Woght, 64. Wolf, 55.

Yseult et Raimbaud, 146

Z

Zaïre, 226, 348. Zingarelli, 52.

Zoé, 175.

# TABLE DES CHAPITRES

#### CHAPITRE PREMIER.

1818-1819. L'Odéon à la salle Favart. — Débuts de Samson. —

Pages,

| La familia de mante.                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| Ordonnance royale constitutive du second Théâtre-Français. —    |
| La nouvelle troupe de Picard : comédiens et tragédiens 1        |
|                                                                 |
| CHA DIMPE II                                                    |
| CHAPITRE II.                                                    |
| 1010 1020 Diamenton La remelle velle Les Vérmes sixi            |
| 1849-4820. Réouverture. — La nouvelle salle. — Les Vépres sici- |
| liennes. — Les Comédiens. — Artaxerce. — Le Voyage à            |
| Dieppe                                                          |

## CHAPITRE III.

1821-1822. 1823-1824. Direction Gentil. — Le Paria. — Première célébration de l'anniversaire de Molière. — Les Deux Ménages. — Attila. — Les Macchabées. — Débuts d'Anaïs Aubert et de Perrier. — Rentrée de M¹¹º Georges. — Fréderick-Lemaitre confident. — Bocage. — Direction de Gimel. — Saül — Le Célibataire et l'Homme marié. — Le tragédien Victor et ses

| Scandinaves. | <br>Suz | anne | B | roha | an. | _ | Pla | isa | nte | eri | es | su | r | le | thé | âtre |
|--------------|---------|------|---|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|----|---|----|-----|------|
| militaire    |         |      |   |      |     |   |     |     |     |     |    |    |   |    |     | 34   |

#### CHAPITRE IV.

#### CHAPITRE V.

4826-4827. Direction Frédéric du Petit-Méré. — La Belle-Mère et le Gendre. — Direction Thomas Sauvage. — Le Don Juan de Mozart. — Représentations de la troupe anglaise: Kemble et miss Smithson. — L'Homme du monde. — Débuts de Lockroy. 83

#### CHAPITRE VI.

## CHAPITRE VII.

# CHAPITRE VIII.

1830-1831-1832. Les Hommes du lendemain. — Chute du Roi fainéant. — La Mère et la fille. — La Nuit vénitienne. — Napoléon Bonaparte. — La Maréchale d'Ancre. — Charles VII chez ses grands vassaux. — Décadence du second Théâtre-français. — Félix Pyat et Une Révolution d'autrefois. — Dick-Rajah et l'éléphant Kiouny. — Marion Delorme à l'Odéon . 143

# CHAPITRE IX.

# CHAPITRE X.

Encore la Comédie-Française à l'Odéon. — Le Camp des Croisés. — Le Bourgeois de Gand. — Représentations du Théâtre-Italien: directions Viardot et Dormoy. — Représentations à bénéfice. 480

## CHAPITRE XI.

## CHAPITRE XII.

1842-1843. — Falstaff. — Le Baron de Lafleur. — La Main droite et la Main gauche. — Le Succès. — Lucrèce. — Ponsard et

CHAPITRE XIII.

l'École du bon sens. - Le Médecin de son honneur. - Le

| and the state of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPITRE XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 845-1846-1847. — Première direction de Bocage. — Sa troupe. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Delaunay. — Un prologue de Th. Gautier. — Début d'Octave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Feuillet: Un Bourgeois de Rome. — Diogêne. — Échec et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mat. — Cent mille francs de subvention. — L'Univers et la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| maison. — Agnès de Méranie 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The second of th |
| . CHAPITRE XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OHATTALD AT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 947 1949 Direction PA Vigentini (Locate Le Busse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 847-4848. — Direction d'A. Vizentini. — Alceste. — Le Paque-<br>bot. — Débuts de Marie Laurent. — Regardez, mais ne touchez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pas! — Chute terrible des Atrides. — Une revue de Camille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doucet: Le dernier Banquet de 1848.— Le dernier Figaro.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La Révolution de Février à l'Odéon La Fille d'Eschyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fuite de Vizentini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CHAPITRE XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wallet 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 848-4849. — Les comédiens en société. — Alex. Mauzin commis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| saire du gouvernement Les Pâques véronaises Werner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Macbeth La Reine d'Espagne Rachel ou la belle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| juive. — Fin de la petite république odéonienne 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# CHAPITRE XVII.

4849-4850. — Seconde direction de Bocage. — Trop de fantaisie et de politique à l'Odéon. — Révocation du directeur du second Théâtre-Français. — Un mot sur la troupe. — Le Bourgeois des métiers. — La Jeunesse du Cid. — François le Champi. — Une Nuit blanche. — Le Chariot d'enfant . . . . . 305

# CHAPITRE XVIII.

| 1850-1851-1852-1853. Direction Aftaroche. — Sa troupe. — Le | es         |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Ennemis de la maison. — Les Contes d'Hoffmann. — Andr       | ré         |
| del Sarto Richelieu Henry Monnier et Grandeur et déce       | <i>a</i> - |
| dence de Joseph Prudhomme Les Marionnettes du doc           | <b>:</b> — |
| teur Le Feuilleton d'Aristophane L'Honneur et l'Ar          | ^-         |
| gent                                                        | 27         |
|                                                             |            |
| INDEX ALPHABÉTIQUE                                          | 53         |
| m a                                                         | 33         |

# ACHEVĖ D'IMPRIMER

# PAR A. QUANTIN

LE NEUF AVRIL MIL HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX







| PLEASE      | DO NOT RE   | MOVE       |
|-------------|-------------|------------|
| CARDS OR SI | IPS FROM TH | HIS POCKET |
| UNIVERSITY  | OF TORONT   | O LIBRARY  |
|             |             |            |
|             |             |            |
|             |             |            |
|             |             |            |

